

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





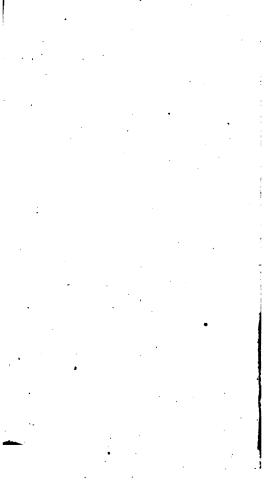

25 .N93

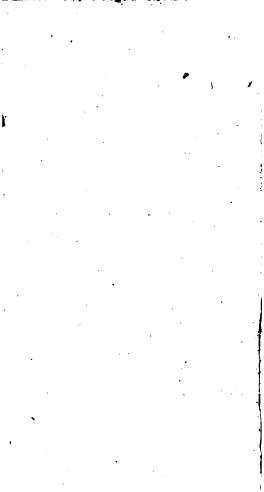

## NOUVELLES DE LA

# REPUBLIQUE

DES

## LETTRES.

Mois de Septembre 1699. Par JAQUES BERNARD.



A AMSTERDAM, Chez Henry Despondes, dans le Kalver straat.

M. DC. XCIX.

L'rec Privilege des Etats de Holl. & Wessfr.

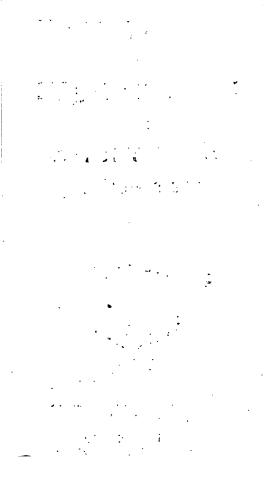



#### NOUVELLES

DELA

# REPUBLIQUE DES LETTRES.

Mois de Septembre 1699.

#### ARTICLE I.

HISTOIRE DES CONCILES GENERAUX & Assemblées tennés en Orient & en Occident depuis le tems des Apôtres jusqu'au Concile de Trente; avec des Dissertations par raport aux Moens de l'Eglis: Gallicane & du Royaume. Divisée en deux Parties. A Paris, chez Maurice Villery. 1699. in 12. Tome I. pagg. 276. Tome II. pagg. 320. Et se trouve à Amfterdam chez Henri Desbordes.

Ly A deux choses principales dans cet Ouvrage; la premiére est l'Histoire-des Conciles Généraux & Assembles tenués en Orient & en

blées tenuës en Orient & en Occident depuis les Apôtres jusqu'au Concile de Trente, & la seconde est l'examen de diverses Questions agitées par les Savans au sujet de ces Assem-blées, avec quelques Dissertations qui concernent les Mœurs de l'Eglise Gallicane & du Royaume de France. Lecteur juge affez par la forme & la groffeur de ces Volumes, que l'Auteur doit traiter fon sujet fort en abrégé; mais il est bon d'avertir, qu'il s'étend beaucoup moins sur l'Histoire même des Conciles, que sur seit acque celle des raisons, que ser seit acque sur les consessions. qui les ont fait convoquer, & far les difficultez agitées à leur occasion.

I. LE premier Volume contient

I. LE premier Volume contient l'Histoire de tous les Conciles, que l'Eglise Romaine reconnoit pour Généraux, depuis l'Assemblée de Jerusalem, tenue, selon le calcul de notre Auteur, l'année 34. de J. C. & dans laquelle les Apôtres élurent Matthias pour leur Collégue dans l'Apostolat, jusqu'au Concile de Constance tenu en

1415.

### des Lettres. Septembre 1699.

Après la mort des Apôtres, l'uj des Conciles, selon notre Auteur, dans l'Eglife comme une Tradition violable. Les premiers Conciles que remarque après le tems de ces prem Ministres de l'Evangile, sont quele Conciles particuliers tenus en Afri par S. Cyprien, au sujet du Baptème Hérétiques. Cette question sur miérement agitée en Orient, à l'ou fion d'un Décret fait par quelques vêques affemblez à Cogni en Lycao Province de l'Afie Mineure, qui i toit que ni les Ordinations, ni le E tême, &c. ni quelque action facrée ce fût, faite par des Hérétiques, devoient être reçues par l'Eglise tholique. Cette opinion passa ens d'Orient en Afrique, soûtenue pren rement par Agrippien. Evêque de (thage, & detendue ensuite vigous fement par S. Cyprien, jaloux, ditde la Tradition de son Eglise.

Il assembla trois Conciles conséc vement pour ce sujet. Dans les d premiers il sut résolu de ne point re voir le Baptème des Hérétiques; a quoi S. Cyprien écrivit une Lettre Pape Etienne, pour l'informer d qui s'étoit passé dans ces Assemble Ce Pape répondit, que si quelcun

vient de quelque Hérésie à la Foi de l'Eglise, rien ne doit être innové; mais qu'on doit garder la Tradition, & que cèt Hérétique doit être reçu par l'imposition des mains, c'est-à-dire, par la pénitence.

par la pénitence.

Cette Lettre ne persuada pas S. Cyprien, qui en écrivit une longue à Juliaien, où il oppose la coutume ancienne de son Eglisé & un grand nombre de passages de l'Ecriture Sainte, à la Tradition, que le Pape Etienne alleguoit. Il y traite même un peu mal ce Pape; mais, dit notre Auteur, il a tonjours conservé l'union de la charité, d'a purgé par son martyre tonte la passon que la chaleur de la dispute lui a fait avoir contre Etienne. Ensuite de la réponse de ce Pape. S. Cyprien tint un avoir contre Etienne. Ensuite de la réponse de ce Pape, S. Cyprien tint un troisième Concile à Carthage de 87. Evêques, où il sut encore défini que le Baptème conséré par un Hérétique seroit tenu pour nul. Il y a de savans Théologiens, qui croyent encore aujourdhui, que S. Cyprien & ceux de son parti raisonnoient plus conséquemment, que leurs Adversaires; mais, quoi qu'il en soit, il paroit, selon notre Auteur, par le fragment d'une Epître de Denis d'Alexandrie, qui nous a été conservée par Eu-lébe

des Lettres. Septembre 1699. 247 sébe\*, que l'opinion d'Etienne préva-

lut enfin, & que les Eglises d'Afrique se réunirent à celles de Rome.

Pour S. Cyprien, on ne lit pas qu'il soit revenu de son opinion; mais si l'on en croit S. Augustin, dans son Epitre 45. à Vincent, il y a apparence qu'il l'a fait, & que les Donatistes, qui vouloient s'apuyer du suffrage d'un si grand-homme, pour autoriser leur opiniâ-treté, ont suprimé sa revocation.

Avant ces Conciles d'Afrique, il s'ens étoit tenu quelques-uns à Rome & à Carthage, contre les Novatiens, dont notre Auteur nous donne un petit abrégé. Dix ou douze ans après on tint deux Conciles à Antioche, contre Paul de Samosate, Evêque de cette même Ville, dont les opinions & l'histoire font trop connues pour s'y arrêter.

On dit que sous la Persécution de Dio-eletien & de Maximien, il se tint un Concile à Sinuesse dans la Campagne de Rome, contre le Pape Marcellin accu-sé d'avoir sacrissé aux Idoles: mais l'Auteur doute fort que ce Concile ait jamais été tenu : premiérement parce qu'il n'y a nulle apparence, que trois cens Evêques qu'on suppose avoir-com-L 4 posé

Hiftoir. Eoclef. Liv. VII.cb. 3.

## 148 Nouvelles de la République

Posé ce Concile, ayent pû s'assembler pendant une persécution aussi rude que celle de Dioclétien. En second lieu Eusébe & Théodoret mettent Marcellin au nombre de ceux qui souffrirent le martyre durant cette persécution, sans nous parler de sa chute, qui étoit pourtant une circonstance très-considérable. Ensin Petilieu un des Arcs-boutans des Donatistes, & grand Ennemi des Evêques de Rome, accusant un jour le Pape Marcellin du érime d'Idolatrie, S. Augustin déclara hardiment, que ce Pape n'étoit jamais tombé dans une telle erreur.

Dix-neuf Evêques s'affemblérent à Elvire en Galice, sous l'Empire de Constance & de Galère, pour régler la Discipline qu'on devoit observer à l'égard des Laps. On ne convient pas du tems de ce Concile. L'Auteur le met en 305, fondé sur ce que cette Assemblée ordonne que si quelcun a brisé les idoles, & a été tué dans l'action, il ne doit pas être mis au nombre des Martyrs. Or c'est ce qu'a fait S. Eulaire, Vierge d'Espagne, qui cracha même sur la face du juge, & qui pourtant est honorée comme une Martyre dans toute l'Espagne. Il faut donc croire que ce Canon a été fait après l'action

des Lettres. Septembre 1699. 249. l'action de cette Sainte, parce que s'il eut été fait auparavant, elle n'eut point été au nombre des Martyrs. Or il est constant que cette Sainte sut martyrisée en 303, ou 304. & par conséquent ce canon aura été fait en 305, ou plus tard. Il est même sur, que les Péres de ce Concile ne le firent qu'à l'occasion du martyre de Sainte Eula-lie, dont pluseurs Chrétiens imitoient imprudemment le zéle: Cette Assem-

lie, dont plusieurs Chrétiens imitoient imprudemment le zéle: Cette Assemblée à laissé des vestiges d'une Discipline fort austère; ce qui fait que Baronnes la rejetse comme une Adlemblée atteinte du Novatianssme; mais notre Auteur entreprend de l'en disculper.

Le Concile d'Ancire, qui régla l'Autorité des Corévêques, fournit d'occation à l'Auteur, d'expliquer ce que c'étoit que cette dignité, de parler de son origine, &c du tems auquel elle sur abolie. Les Corévêques étoient des Evênues établis dans des boursson des apone. Les Corévêques étoient des Evêques établis dans des bourgs ou des vilages, pour y faire les fonctions Episcopales dépendamment des Evêques de la Ville. L'origine des Corévêques vient, felon l'Auteur; de l'oissuée & de la fainéantise des Evêques, qui évoient bien-aises de se décharger des fonctions Episcopales, pour être plus souvent à la Cour des Princess L. 5.

Cèt abus fut cause qu'insemblement les: Cet abus iut caute qu'intemiblement less. Corévêques devinrent véritablement E-vêques, par l'exercice entier de toutes les fonctions Episcopales, qu'ils fai-foient indépendemment. Par ce moyen les Siéges étoient longtems vacans, ce qui ne déplaifoit pas aux Princes, qui négligeant de procurer une promte é-lection, jouisfoient cependant des revenus des Evêchez, qui étoient à pour-voir. Les Corévêques furent entièrement abolis en Orient au commence. ment abolis en Orient au commencement du dixiême Siécle; ils le furent aufli presque en même tems en Occident.

Après avoir parlé de quelques autres. Affemblées Eccléfiastiques, l'Auteur vient à l'Histoire du premier Concile Général, qui est celui de Nicée, tenu Général, qui est celui de Nicée, tenu après que la paix eut été rendue à l'E-glise sous l'Empire du Grand Constantin. Ce qui se passa dans ce Concile est si connu, qu'il n'est pas nécessaire de s'y arrêter, aussi l'Auteur en expédie t-il l'Histoire en quatre pages. Il n'est pas plus long sur le premier Concile de Constantinople, qui est le second général d'Orient, et sur celui d'Ephése tehu à l'occasion de l'Hérésie de Nestorins, qui est le troisième général. Il remarque au sujet de cette

HS.

Elérésie, que dans sa naissance, il paroissoit plus d'ignorance dans Nestorius que de malice; qu'il n'avoit jamais su les Péres, & les manières dont ils expliquent que la Vierge est Mére de Dieu, & que pour les autres erreurs qu'on lui impute, il paroit par le térmoignage de Socrate, que c'est injustement qu'on l'en accuse. Que s'il a prétendu que la Vierge n'est pas Mére de Dieu, c'est de crainte qu'il ne sût ebligé de croire, que le Verbe a pût sousirir, ce qui est un par esse de son ignorance sun la doctrine de la communication des Idiomes.

Le Concile de Chalcedoine, qui est le quatrième Concile général, tenu à saufe de l'Héréfie d'Eusyches, qui confondoir les deux Natures en Jesus-Christ, sournit d'occasion à notre Anteur de faire l'Histoire de cet ancien Hérésiarque, & de tout ce qui se passa à son occasion avant & après ce Concile.

Le cinquième Concile général fue tenu à Constantinople en 5532 contre les Assphales-ou Emychiens, qui tanhoient de suiner l'ausorité du Consile de Chalcedoine, à cause des trois Chapitres, L 6

de Mopfuefie, cenu de Théodore contre S. Spille, de la Lettre d'bas Eveque d'Edeffe.

### 252 Nouvelles de la République

qui y avoient été reçus. Et parce que la condamnation d'Origéne donna occasion à ces troubles, l'Auteur explique assez au long comment cette condamnation s'est faite tant en Orient qu'en Occident. Ce qui fait de la peine c'est que cet ancien Docteur a eu dans le parti même Orthodoxe, ses Désenseurs aussi bien que ses Ennemis. Pour lever cette difficulté, l'Auteur dEstingue de deux fortes d'Origenistes; les uns favorisoient la perfonne d'Origéne & ses sentimens, en leur donnant un sens Orthodoxe, & tels étoient S. Dens d'Alexandrie, S. Basile, S. Grégoire de Nazianze, &c. D'autres défendoient la personne & les erreurs d'Origéne, dans le sens erroné, & en soutenant que ce n'étoit point des erreurs; on met dans ce rang Eusébe de Césarée, qui ne soutenoit la Doctrine de cet Ancien Docteur touchant la Trinité, que parce qu'étant Arien, il la prenoit dans le fens que les paroles d'O-rigéne préfentent d'abord à l'esprit, selon lesquels elle est Arienne. On met encore dans le même rang Dydinse d'Alexandrie & Rufin.

Il y avoit d'une autre forte de gens, & S. Chrysostome étoit de ce nombre, qui sans s'intéresser ni à la

## des Lettres. Septembre 1699. 253

personne, ni aux sentimens d'Origéné, saisoient difficulté de le condamner,

parce que la coutume de condamner une personne après sa mort n'étoit pas
encore en usage en ce tems-là.

L'Auteur résout trois principales
Questions au sujet du cinquiême Concile général. r. Si l'Eglise peut condamner quelque personne après sa morta
1. Comment on peut concilier le cinquième Concile avec celui de Chalcedoine, puis que l'un a condamné la Lettre d'Ibas que l'autre a aprouvée.

3. Et enfin comment excuser l'inconflance & la légéreté du Pape Vigile at . suite des trois Chapitres. Sur la pre-mière Question, l'Auteur est pour l'af-firmative; déterminé par l'autorité da cinquiême Concile, avoûant que sans cela, la Question seroit difficile à réfoudre, y ayante de fortes raisons pour & contre-

Il répond à la feconde; premiére-ment, que quand les Péres du Concile de Chalcedoine ont déclaré la Lettred'Ibas orthodoxe, ils n'ont pas tant examiné les termes dans lesquels cette Lettre étoit conque, que le sens que cet Evêque lui donnoie: en second lieu, qu'il ne faut pas prendre les interlocu-tions de quelques Evêques d'un Conci-

## 254 Nouvelles de la République

le pour la définition de toute l'Assemblée; & que, par conséquent, quoi que quelques Evêques ayent déclaré Ibas innocent par la lacture de sa Lettre, ce n'est pas à dire qu'il faille attribuer ce jugement à tout le Concile, qui ne le justifia, qu'après qu'il eut condamné Nestorius & sa doctrine, qu'il avoit désendue dans sa Lettre.

Avant que de répondre à la troisié-Avant que de répondre à la troisième Question, qui est de justifier l'inconstance du Pape Vigile, l'Auteur nous fait l'Histoire de ce Pape, qui est toute propre à en faire concevoir une très-méchante opinion, & qui montre qu'il a été longtems schismatique; d'où l'on peut conclurre, qu'il ne faut pastirer en conséquence tout ce qu'il a fair, avant que par la mort de Sylvestre son Compétiteur, il su devenu Pape légitime: que s'il s'opposa depuis à la condamnation des trois Chapitres, ce sur par le désir qu'il avoit de maintenir le Concile de Chalcédoine, dont il pré-Concile de Chalcédoine, dont il pré-voyoit la ruine, si les trois Chapitres étoient condamnez, & parce qu'igno-sant la langue Greoque, il ne reconnut que tard les erreurs des écrits, qui avoient été condamnez dans le cinquiême Concile.

Le Sixième Concile Général d'Orient

des Lettres. Septembre 1699. 255 fut tenu à Constantinople en 680. contre l'Hérésie des Monathélites, qui étoit un rejetton de celle des Eutychiens. On demande à cette occasion si les Actes de ce Concile ont été falsssiez, comme le prétendent ceux qui ne veusent pas que le Pape Honorius y ait été condamné. Notre Auteur en soutient la vérité par des raisons, qui paroissent sans replique.

Le Septième Concile Général d'Orient, selon le calcul de notre Auteur, est le second de Nicée tenu en 787, où le culte des Images sut établi. On trouve ici des remarques considérables

au sujet de ce Concilé.

1. L'Auteur nous aprend, que cequ'il nomme l'Hérésie des sconoclastes n'a pas commencé par l'Empereur Leon ssaurien; puis qu'elle avoit été avancée près de deux cens ans auparavant par Xenaias, qui après avoir été fait Evêque d'Heliopolis en Syrie, voulut abolir les images dans son Eglise. Il enseignoit qu'il ne faloitpoint avoir d'images ni de notre Seigneur, ni des Saints: mais, ajoutenotre Auteur, le blasphême de se malbeureux n'ent point de suite, le culte

## 236 Nonvelles de la République

des. Images ne fut ouvertement combattus, que sous Leon Isanien.

2. En second lieu notre Auteur soutient, i contre les Partisans de la Cour de Rome, que le Pape Grégoire II. qui excommunia l'Empereur Leon, ne désendit point aux Romains & à tout le resta de l'Italie de lui payer le tributiqui lui étoit dù, & que l'usurpation de ce pouvoir n'a eu aucun exemple avant Grégoire VII. qui vivoit dans l'onzième Siécle, & qui est le premier, qui ait ouvert le chemin à ses Successeurs d'entrepsendre sur le temporel des Rois.

3 A l'égard des Images, l'Auteur avoûte, qu'il y a grande apparence, que dans les trois premiers Siécles, il n'y en avoit point d'élovées dans les Eglises, ni dans les Oratoires des Fidéles; puis que si elles eussent été en usage dans ce tems-là, les Péres n'aux roient pas reproché aux Payens l'adoration de leurs Idoles insensibles & inanimées; ou du moins les Payens se fassent défendus, en objettant aux. Péres leurs Images: parce que, quoi qu'il y ait de la différence entre le culte que les Gatboliques xendent aux. Images, & celui que les Payens rendent aux Idoles; néanmoins il semble, qu'ils canviennent les une a-

des Lestres. Septembre 1699. 257
vec les autres dans le culse extérieur que
les uns rendens aux lmages, & les autres aux Idoles. Les Juis même n'ont
point reproché leurs Images aux Chrétiens, dans les trois premiers Siécles,
& l'on fait cependant combien ils les a-

voient en horreur. 4. Mais il est certain que les Images furent en usage des le quatrieme Sié-cle, c'est-à-dire, selon l'Auteur, après que l'Idolatrie fut ruinée, & que les Chrétiens furent suffisamment affermis dans le culte du vrai Dieu. On ne doit pas croire pourtant qu'elles ayent été honorées par les Fidéles, des le moment que leur usage fut établi : elles ne furent envilagées que comme u-tiles à l'inftruction des Ignorans juf-qu'au septième Siècle. Saint Grégoire, qui vivoit à la fin du fixième, reprend-Serenus Evêque de Marfeille d'avoir fait abattre les Images, sous prétexte qu'il n'étoit pas permis de les adorer; parce que, quoique les Fidéles ne dussent leur rendre aucun honneur, ils en auroient retiré néanmoins un grand a-vantage, c'est-à-dire, une idée grof-sière de l'Histoire de la vie des Saints. qu'elles représentent. Il exhorte donc cet Evêque de rétablir les Images:

mais d'en \* défendre l'adoration. Il est certain, dit notre Auteur, que le mot d'adorer dans S. Grégoire, se doit entendre de toute sorte d'adoration, d'honneur, & de respect, selon l'asage de ce tems-là.

Le second Concile de Nicée, qui raporte en très-grand nombre les autoritez tirées des Péres pour les Images, n'en cite pas une des trois premiers Siécles; & presque tous les passages, qui y sont raportez, des Siécles suivans, ne montrent pas le culte, mais seulement l'usage des Images pour l'instruction des foibles & des ignorans.

rans.

5. Quoi que cet usage aît été introduit dans l'Eglise des le quatrième Siécle, l'Auteur ne croit pas néanmoins qu'il l'aît été d'abord dans toutes les Eglises, pour des raisons particulières, dont les Evêques ont pû disposer. C'est ainsi qu'il répond au fameux passage de S. Epiphane contre les Images. Il ne conteste point la vérité de la Lettre dont il est tiré, mais il croit que ce Saint, ne jugeoit pas à propos, pour des raisons partiti-

<sup>\*</sup> Adorare verò Imagines omnibus mo-

ticulières, de permettre en son tem qu'on se servit des Images; peut-êt parce qu'il y avoit encore quelque da

ger d'Idolatrie.

6. Quant à l'usage des Images de Divinité, comme du Pére Eternel so la figure humaine, 'tel qu'il est aujou dhui dans les Eglises, l'Auteur avoi qu'il est contraire à toute la Tradition que c'est un abus, qui s'y tolere comp un moindre mal, pour en éviter un pl grand, qui serois le scandale; & il pro ve cette vérité par le témoignage Justin Martyr, de Lactance, d'Eusel de S. Augustin, du Pape Grégoire de Saint Germain Patriarche de Co stantinople, du second Concile de N cée tenu pour les Images, & de 7

ce Concile détermina qu'on peur he norer les Images par toutes fortes emarques extérieures de respect, ne pas absolument en elles-mêmes; pu qu'étant inanimées, elles n'ont aucur qualité, qui soit capable d'attirer e respect, comme en ont les hommes respect, au mais maintannes par la particulament. les Anges; mais uniquement par report aux Originaux qu'elles représertent. L'Auteur tâche de répondre au principales raisons qu'on a allégué contre cette désinition.

## 260 Nonvelles de la République

En répondant au Canon 36. du Concile d'Elvire, il dit entr'autres choses, que le culte des Images est de soi indifférent, & n'est pas absolument nédifferent, ex n'est pas appoinment ne-cessaire au salut; que par conséquent la Religion a pû être sans le culte des I-mages, so sans les Images même. Que ee n'est qu'un point de Discipline, sur lequel l'Eglise peut saire des loix qui obligent tous les Catholiques.

7. Le Concile de Francfort a toujours fair beaucoup de peine aux Défenseurs des Images, car, comme l'a-youe notre Auteur, celui de Nicée y. reçut une rude atteinte, puisque tout ce qu'il avoit avancé & défini en faveur des Images, y fut refuté mot à mot. La doctrine du Concile de Francfort fut confirmée par quatre Li-wes, qu'on apelle Carolins, soit parce qu'ils ont été composez par Charlema-gne, sous lequel ce Concile sut tenu, soit, peut-être, parce qu'ils surent é-crits par son ordre. Il se tint une Asfemblée à Paris en 824. composée des Evêques de cinq ou six Provinces, qui désendit aussi de rendre aucun culte aux Images. L'Auteur s'efforce de concilier tout cela, du mieux qu'il est pos-sible. Il dit donc premièrement que le Concile de Francfort condamne, par u-

des Lestres. Septembre 1699. 261 ne erreur de fait, ce qui n'a jamais été défini dans celui de Nicée, c'est qu'on doit rendre aux Images un culte, non seulement relatif; mais même absolu. En second lieu, qu'il faut distinguer deux choses dans la décision du Concile de Nicée, le droit & le fait; le droit, c'est-à-dire, qu'on puisse adorer les Images, regarde le dogme, & on ne le peut contester, selon l'Auteur, sans en même tems se déclarer hérétique. La question de fait, si l'on doit effectivement honorer les Images ou ne les pas honorer, apartient à la Disciles pas nonorer, apartient à la Disci-pline, & la résistance qu'un homme y seroit ne le rendroit pas hérétique; mais tout au plus schismatique. Les Péres de Francfort n'ont point touché à la question de droit, sis n'ont regar-dé que la question de fait. Or comme les affaires de Discipline changent selon les différentes mours & les différens les différentes mours et les différents usages des lieux, les Péres de Franc-fort ont pû défendre une pratique, que ceux de Nicée avoient établie: Voila quelques unes des répouses de l'Auteur; de la folidité desquelles tout Lecteur sans préjugé & intelligent pour-ra facilement juger, sans le secours de

nos réfléxions. Le huitième & dernier Concile gé-

## 262 Nouvelles de la République

néral d'Orient fut tenu à Constantino-

ple contre \* Photius en 869.

Après avoir donné l'Histoire des Conciles Généraux d'Orient, l'Auteur passe à ceux d'Occident, sur lesquels nous nous arrêterons peu, de peur de

trop alonger cet Article.

Le premier Concile Général d'Occident, selon l'Auteur, est celui de Latran tenu en 1122. contre les Investitures. Le second fut tenu dans le même lieu en 1139. contre le Schisme d'Amaclet 11. Le troisième en 1179, pour remédier au Schisme qui arrive ordinairement dans l'élection d'un Pape par la brigue & la cabale des Cardinaux, & pour extirper ce qu'on appelloit l'Hérésie des Vaudois & des Albigeois. Ce fut dans ce Concile, qu'on détermina que celui qui auroit les deux tiers des suffrages des Cardinaux seroit le Pape légitime.

Le quatriême Concile Général d'Occident fut tenu à Rome en 1215. Ceux qui soûtiennent l'autorité des Papes sur le temporel des Rois, s'apuyent sur les décisions de ce Concile; l'Auteur avoue que leur argument est très-difficile, & qu'on n'y répond qu'avec peit

ne.

<sup>\*</sup> Ela Patriarche de Constantinople,

des Lettres. Septembre 1699. 263

En effet ce Concile fut assemblé principalement, pour y disposer des terres dont le Comte de Toulouse avoit été chasse, pour avoir soutenu les Albigeois. Il paroit par le Canon troisième que le Comte sut effectivement privé de les terres, par l'autorité de ce Concile; & que les Rois même & tous les Souverains surent menacez d'être déposez, s'ils ne tenoient la main à l'exécution de ce Canon. Ca même Consile au main de ce Canon. de ce Canon. Ce même Concile orde ce Canon. Ce meme Conche ordonne que si un Seigneur temporel requis & averti par l'Église de purger sa
terre des Hérétiques, néglige de le
faire, qu'il soit excommunié; & si
nonobstant l'excommunication il persiste dans l'opiniarreté, qu'il soit déféré au Pape, asin que dès le moment
il déclare ses Vassaux exemts du serment de fidélité; & ce qui est de plus fort, c'est que le même Concile enve-lope dans la même sentence de con-damnation ceux qui n'ont point de principaux Seigneurs au dessus d'eux, c'est-à-dire, les Rois, comme l'expliquent les Partisans de Rome, eadem

nibilominus lege servata circa eos qui non habent Dominos principales.

L'Auteur répond 1. que les Souverains ne sont point compris sous le nom de ceux qui n'ont point de principaux

## 264 Nouvelles de la République

Seigneurs au dessus d'eux. 2. Que les clauses générales qui se rencontrent dans les Loix pénales, ne doivent point être restraintes à de certaines personnes en particulier, à moins qu'elles n'y soient nommément exprimées, ce qui ne se rencontre point ici. 3. Que quand l'Eglise publie des Loix pénales temporelles, elle déclare plutôt ce que les Princes Laïcs peuvent faire contre les hérétiques, qu'elle ne fait ellemême les Loix. 4. Et cette réponse paroit la meilleure, que ce Canon n'a pas été fait par l'aprobation du Concile, parce que la forme ordinaire des Canons, sacro approbante Concilio, y manque. 5. Et qu'ensin, il faut compter ce Canon, parmi les Chapitres, que Matthien Paris raporte avoir paru s'âcheux & rudes à plusieurs de ceux qui composoient ce Concile.

Mais après tout, ce qu'on peut dire de meilleur sur ce sujet, & que l'Auteur n'oublie pas, c'est que l'Autorité des Rois est établie dans l'Ecriture indépendemment de l'Eglise, d'où il est consider considere pas consideres de consideres de les Consideres de les Consideres de la considere de les Consideres de les consideres de l'Eglise, d'où il est consideres de les c

dépendemment de l'Eglife, d'où il est facile de conclurre que tous les Conciles du Monde ne peuvent lui donner d'atteinte. L'Auteur prouve cette même verité par le témoignage de divers anciens Docteurs de l'Eglife; & si refute

des Lettres. Septembre 1699. 264 refute les raisons que Grégoire VII. allégua autrefois, pour prouver qu'il avoit eu le droit de déposer l'Empereur Henri IV.

Le cinquième Concile d'Occident fut tenu à Lyon en 1245, au sujet de l'Em-pereur Frederic II. Le sixième suc tenu au même lieu en 1174, sur le Schis-me des Grecs avec les Latins. Le septième à Vienne en 1311, au sujet des Templiers; sur la condamnation desquels l'Auteur avoue qu'il y a tant de choses à dire de part & d'autre, que le plus sûr est d'en laisser le ju-gement à Dieu, qui sait seul ce qui en est.

Le huitieme est celui de Constance tenu en 1415, pour remédier au Schifme de l'Eglise. L'Auteur justifie, à cette occasion, l'Eglise Gallicane, qui se sépara de l'obéssifance due à Urbain VI. pour s'attacher à Clement VII. Il prétend que cette Assemblée ne viola point la foi, qu'il avoit donnée à Jarôme de Prague, parce que ce prétendu Hérétique avoit renoncé lui-même à la parole qu'il avoit donnée au Con-cile de ne plus retomber dans les erreurs dont il avoit fait abjuration. Il croit aussi qu'on ne peut point assurer, que ce Concile ait désini si l'on doit te nic

## 266 Nonvelles de la République

tenir, fa parole donnée aux Hérétiques ou non.

II. \* L'HISTOIRE du Concile de Bale, qui commença en 1431. suit celle du Concile de Constance. L'Auteur traite trois choses principales sur ce sujet. 1. L'Histoire du Concile même. 2. L'Histoire & la Fortune de la Pragmatique Sanction jusqu'à François 1. 3. L'Autorité des Conciles de Constance & de Bâle. Il est les de Constance & de Bâle. Il est fort long sur ces trois Articles. A l'égard du premier il explique tout de suite ce qui se passa dans le Concile de Bâle Session par Session, & désend partout cette Assemblée contre les attentats du Pape Eugéne, qui ne négligea rien pour la dissoudre, parce qu'on y prenoit diverses conclusions contraires à ses intérêts, qu'on y établission fortement la supériorité du Concile sur les Papes, & qu'on y travailloit sincérement à la Résormation de l'Eglise dans le Ches & dans les Membres! Membres?

Ce Concile décida que l'opinion de la Conception immaculée de la Sainte Vierge étoit une opinion pieuse, conforme au service de l'Eglite, à la Foi

<sup>\*</sup> C'est ici où commence le second Tome.

Catholique, à la droite raison, & à l'Ecriture Sainte. A l'occasion de ce Décret notre Auteur fait l'Histoire des démêlez qu'il y a eu en France au sujet de cette opinion, & des Disputes des Cordeliers & des Dominicains sur la même question. La Faculté de Théologie de Paris ne reçoit point de Docteur & de Bachelier, qu'il ne jure qu'il soûtiendra la conception immaculée de la Vierge. Nonobstant tout cela, on s'en tient aujourdhui à l'Extravagante de Sixte IV. qui a laissé la question indéfinie, & défend de traiter d'Hérétiques ceux qui nieroient que la Vierge aît été conçue sans péché.

En faisant l'Histoire de la Pragmatique, l'Auteur explique la manière dont se faisoient autresois les Elections des Evêques, & les changemens qui sont arrivez dans l'Eglise à cèt égard. Il raporte toutes les diverses avantures de la Pragmatique en France, jusques à ce qu'elle sut entiérement abolie par le Concordat conclu entre François l'. & le Pape Leon X. Il n'oublie pas les oppositions que trouva ce Prince dans son Royaume à y faire publier le Concordat, & il paroit par toute cette Histoire que l'Auteur a grand regret à l'abolition de la Pragmatique.

M 2 On

On ne trouve point ici l'Histoire du Concile de Trente, sans doute parce qu'il n'est pas reconnu en France pour Concile œcuménique: mais on y voit les Articles qui semblent préjudicier à la Justice Royale & aux libertez de l'Eglise Gallicane. Ils sont extraits du Regitre de l'Assemblée tenue à Paris sous le nom d'États au mois d'Avril de 1503.

L'Auteur traite après cela du Célibat des Prêtres, & du Mariage felon les Loix de France. Ces deux Differtations contiennent diverles choses affez curieuses; mais sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas, parce qu'il est

tems de finir cet Article.

### ARTICLE 11.

NOUVELLE METHODE DE GEOGRAPHIE HISTORIQUE, pour aprendre facilement & retenir longtems la Géographie moderne & l'ancienne, le Gouvernement des Etats; les Intérêts des Princes, leurs Généalogies, &c. A Paris de l'Imprimerie d'Antoine Lambin, 1697, in fol. Et fe trouve à Amsterdam, chez De Lorme.

Quoi

QUOI QU'IL y ait déja quelque tems que ce Livre paroit, il est encore si peu comu hors de France, qu'on se persuade que ce sera saire plaisir à bien des Lecteurs, de leur aprendre ce qu'il contient: Il paroit que le but prin-cipal de M. l'Abbé de Dangeau, Autenr de ce Livre, a été de remédier au défaut général qui se rencontre dansiles Cartes de Géographie, & dans les Tables Chronologiques., Généalogiques & Historiques , dont on se sert ordinairements . Ce désaut confifte en ce qu'elles sont presque toutes si chargées d'un nombre infini de choses différentes, qu'on s'y égare presque infailliblement, quand on y vent chercher quelque cholis; furtout quand on ne fait pas bien précifement l'endroit où l'on doit la trouver : ce défaut est encore plus sensible à l'égard de ceux qui veulent aprendre la Géographie ou l'Histoire, & qui se brouillent infailliblement, parce nombre infini d'objets qui se présentent à eux, se dont la phipare leur sont encore in-

Provinces, ils voyent en même tems, fans pouvoir s'en empêcher, le nom des rivières, des montagnes, & des moindres petites Villes, ce qui confond leurs idées, & les empêche de sien retenir.

Pour remédier à un défaut si capi-Pour remedier à un détaut it capi-tal, & reconnu généralement par tous ceux qui ont apris ces Sciences, ou qui les ont voulu enseigner aux autres, chaque Carte de notre Auteur ne con-tient qu'autant d'objets qu'on en peut aprendre à la fois. Pour pouvoir être plus utiles, elles sont disposées en sor-te, qu'après avoir apris quelque chose dans une Carte, on en trouve enfaite une toute semblable pour l'enlamiinite une toute lemblable pour l'enlumi-nure, pour la division des Pays, pour le cours des rivières, pour la position des Villes &c. mais on n'y trouve plus de noms, afin que celui qui a apris quelque chose dans une Carte où il y avoit des noms, puisse le repeter dans celle où il n'y a rien d'écrit, & recon-noitre s'il le sait bien, ou se l'imprimer mieux dans limagination, s'il ne le sait que médiocrement. L'Auteur apelle ces sortes de Cartes, on il n'y a rien d'écrit, des Cartes de repetition. C'est dans la même vue qu'il a fair ses Cartes de forte, que dans celles qui fuides Lettres. Septembre 1699. 271

fuivent, on voit tout ce qui est nécessaire, pour se souvenir de tout ce qu'on a apris dans les précédentes. Il y a, par exemple, une Carte pour les Rivières de France; mais on y voit en même tems les ponctuations qui marquent les confins dec Reyaunie & la figure des Provinces, avec les positions des villes Capitales, qu'on a vues dans les Cartes précédentes.

L'Auteur a suivi la même Méthode rans les Tables soit Chronologiques

dans les Tables soit Chronologiques foie Généalogiques. Car, comme dans les Cartes, il fait voir d'abord les Con-fins, & qu'il vient ensuite aux Pro-vinces avant que de montrer les Villes & les rivières: de même dans les Tables Généalogiques, par exemple, de la troisième Race des Rois de France; Ia troisième Race des Rois de France; il en donne d'abord une idée générale; il en fait voir l'origine, le commencement de sa grandeur, & les Chess des principales branches qui ont possedé la Couronne; il fait connoitre ensutetous les Princes qui ont régné, ceux qui ont fait des conquêtes; puis les Princes cadets qui ont commencé des branches, qui n'ont pas régné; avant que de faire connoitre plus en detail tous les Princes qui en sont sortes. & ceux qui vivent présentement.

M 4 Dans

M 4 Dans

Dans les Tables Chronologiques tout de même, il y en a où l'on voit les commencemens & les principales révolutions des États, avant que d'en venir à un détail plus curieux pour les événemens. Pour ce qui regarde ce détail; il ne fauroit guéres être plus particulier ni plus exact. A l'égard de la Géographie, par exemple; dans les Cartes de Prance, on marque d'abord les confins, ensuite, les Provinces, les Villes Canitales; la subdivision de quelques Provinces, les Villes Capitales de ces Pays subdivisez; les six grandes Rivières qui se jettent dans la mer, avec les principales Villes qui font dessus; les autres rivières considérables qui se jet-tent aussi dans la mer, avec leurs villes; les petites rivières qui se jettent dans les grandes avec leurs Villes; les Archevêchez & Evêchez qu'il y a dans chaque Province en diverses Cartes, dans lesquelles on voit tous les Evêchez qui sont suffragans de châque Ar+ chevêché distinguez par des marques particuliéres, qui font voir d'un coup d'œil l'étenduë de ces Archevêchez; les différens droits par lesquels le Roi nomme aux Evêchez du Royaume; de

quelle manière le Pape & le Roi font

2.

un

# des Lestres Septembre 1699. 273

un Evêque, & les changemens arrivez ans l'élection des Evêques; comment fe tiennent les Assemblées du Clergé & l'Histoire de leur établissement, &c. Il' y a de même des Cartes particuliéres pour les Parlemens & pour les Prégidiaux du Royaume, ou l'on voit en quelle Province ils sont les de quels. Parlemens ils dépendent; pour les Bail-liages & Senéchauffées; pour les Généra-litez & les Elections; pour les Cours des Aides; pour les Chambres des Comptes; pour les Intendances; pour les Duchez & Pairies; pour les Principautez; pour les Gouvernemens des Provinces; pour les Lieutenances générales; pour les Eieutenances de Roi; pour les princi-paux Gouvernemens de Places; pour les Secretaires d'Erat & leurs Départet-mens; pour diffinguer les Pays de coumens; pour diffinguer les Pays de cou-tume de ceux où l'on suit le droit écrit; pour les Eaux & Forêts; les Gabelles; les Monnoyes; les Aides; les einq Grosses Fermes; la Marine; les Btats Généraux; les Domaines; les Ordres Religieux; les Universitez & Académies. Le détail des Tables Géméalogiques, & Historiques n'est pas-moins grand que celui des Carces de Céographie; & tout cela est si bien di-

ftingué, qu'on ne voit dans le même tems que ce qu'on doit voir, sans êtretroublé par des obiets étrangers.

troublé par des objets étrangers. M. l'Abbé de Dangeau promet d'entrer dans le même détail pour les † Provinces particulières, tant à l'é-gard de la Géographie que de l'Histoi-re; car il est bon d'avertir, que ce premier Tome ne contient que ce qui concerne la France en général. A l'égard des Provinces, il fera connoitre pour l'Eglise, la division des Evêchez en Archidiaconez, Archiprêtrez & Doyenez Ruraux, toutes les Paroisses de châque Doyené, tous les Bénéfices de nomination Royale, tous les Prieurez & les Chapitres, l'Etat des Chapitres des Cathédrales, les Maisons de Campagne des Evêques. Pour la Justice, l'étendue de châque Présidial, de châque Bailliage, & de châque Senéchauffée, leurs différens Sieges, les petites Justices Royales, & les Seigneuriales; toutes les Paroisses, qui sont dans chacune de ces Justices. Tout de même à l'égard des Elections & des Greniers à Sel, toutes les Paroisses de leur resfort. Dans les Pays d'Etats, il fera connoitre

<sup>†</sup> Il parle de ce Travail, comme étant déju sait : mais il n'est pas encere parcuns jusqu'à noiss.

des Lettres. Septembre 1699. 275 moitre les Ecclésiastiques, les Seigneurs & les Villes, qui ont droit d'y entrer & d'y envoyer. Il marquera ensuite tout ce qu'il y a de curieux dans châque Pays; comme les Lieux célébres par la dévotion des Peuples; ses belles Maisons; les Rivières navigables; les ponts sur les Rivières navigables; les ponts sur les Rivières; les denrées que chaque Province fournit aux Pays étrangers ou aux autres Provinces du Royaume; les Manusactures, qui s'y font; les restes d'antiquité, qui s'y trouvent; les lieux célébres par quelque événement remarquable. Il joindra à ces Gartes particulières quelques plans des principales Villes, avec quelques desse des principaux monumens, et quelque Plan de la tenue des Etats des Provinces. des Provinces

des Provinces.

On peut bien juger que tant de chofes différentes ne peuvent être comprifes dans de fimples Cartes, si elles
n'étoient accompagnées d'une explication, qui supplée en même tems à ce
qui ne peut être exprimé dans les Cartes. C'est aussi ce à quoi l'Auteur ne
manque passe; la plupart de ces Cartes
sont accompagnées de marges, qui y
sont attachées, qui en sont connoître
l'usage, st qui expliquent diverses chofes, qu'on n'a pu marquer sur les Cartes. Ces Marges sont surtout nécessaiM. 6.8

res, à ceux qui se serviront de cet Ouvrage pour enseigner ses autres. L'Auteur leur conseille de les lire en leur
particulier, afin de n'en dire à leurs
Ecoliers, que ce qu'ils croiront seur
convenir. La Carte, par exemple,
qui est pour les Parlemens & pour les
Conseils jugeant sans appel, est accompagnée de deux Marges. L'une
sait connoitre de quelle manière la Justice se rend dans ces Compagnies,
leur Autorité, leurs Prérogatives, &c.
L'autre parle de l'établissement des
Parlemens en général, de la Création
de châcun en particulier, & des changemens, qui y sont arrivez.

de chacun en particulier, de des changemens, qui y sont arrivez.

L'Auteur promet aussi des Cartes
Historiques tant pour l'Histoire Ancienne, que pour la Moderne; & des
Cartes de Géographie ancienne, qui
feront faites en sorte qu'on y verra
très-exactement le raport de l'Ancien
avec le Moderne; parce que l'ancien
y est bâti sur le moderne; & que quoi
qu'elles soient destinées à faire connoitre comment les choses étoient autrefois, il ne laisse pas d'y marquer les divisions des Provinces, comme elles sont
aujourdhui, & les principales Villes,
qui subsistent à présent; & afin que cela ne se consonde pas avec les points,

des Lettres. Septembre 1699. 277 les traits, & l'écriture, qui marquent les choses anciennes; le moderne est tracé fort légérement, & l'ancien est gravé beaucoup plus fort; de sorte qu'on voit d'une seule vue l'ancien & le moderne, sans les confondre; l'ét tendue des Provinces anciennes, & la situation des Villes qui y étoient autrefois, & en même tems l'étendue des Provinces d'aujourdhui, & la position des principales Villes qu'il y a présentement. On y voit, par exemple, que ce qui se nommoit Aquitania du tems de César, comprenoit ce qu'on appelle aujourdhui le Bearn & la Basse Navarre, avec la partie de la Guienne. aujourdhin le Bearn & la Basse Navarre, avec la partie de la Guienne, qui est entre la Garonne, les Pyrenées, & l'Ocean. On voit de même, que et qui se nommoit tertia Lagdunensis du tems de Constantin, comprenoit les Paye, qu'on nomme aujourdhui Touraine, Anjou, Maine, & Bretagne. Il n'y a que ceux qui savent par expérience la peine qu'on a de connoitre ses raports dans les Cartes faites jusqu'ici pour la Conraphie angienne au qu'ici pour la Géographie ancienne, qui puissent bien sentir l'utilité de ce nouveau dessein. On verra dans les autres Volumes, des Cartes Céographiques, des Fables Généalogiques & des Ta-ties. Chronologiques dentoutes les par-ties.

ties tant du Monde, que de l'Europe-Nous pourrons lors que la suite de cèt-Ouvrage, parviendra jusques à nous, parler un peu plus particuliérement de la Méthode de l'Auteur, pour ce quiconcerne l'Histoire.

#### ARTICLE HE

BHISTOIRE DU MARECHAL

DE BOUCICAUT, Grand

Commétable de l'Empire de Constantinople, Gonverneur pour le Roi de l'Etat de Gennes, & des Provinces de
Guienne & de Languedoc. Contenant les Evénemens les plus singuliers
du Réque de Charles VI. L'Abrégé de
Ethistoire du Grand Schisme d'Uccident, & ce qui s'est fait de plus remarquable dans l'Europe & parsie de
l'Asse depuis l'an 1378, jusqu'à 1415.
Suivant la Cople de Paris. A la
Haye, chez Loüis & Henri van Dorle. 1699, in 12, pagg. 283.

N AVOIT déja une Histoire du Maréchal de Bouciaut écrite par un Auteur, qui étois à son service & qui la lui dédia, & publiée par Montgern

des Lettres. Septembre 1699. 279

fieur Geofrai; mais celui qui vient de nous en donner une nouvelle, nous affure que la première est fort imparfaite, & que, si l'on en ôte quelque verbiage, elle ne contient que les faits, qui se voyent dans l'Histoire du Moine Anonyme de S. Denis, dont la traduction nous a été donnée par seu M. le Laboureur, & dans les autres Historiens de ce tems-là.

Le Maréchal de Boucicaut, qui fait le sujet de cette Histoire, s'apelloit Jean le Maingre, & étoit fils de Jean le Maingre, dit, Boucicant, surnommé le Brave, Maréchal de France, & de Fleurie de Linier Dame d'Escoublean , & de la Bretinière. Le Roi Charles V. le fit venir à la Cour, & le mit auprès du Dauphin son fils en qualité d'enfant d'honneur. Il st fa première campagne à l'âge de douze ans, sous le Duc de Bourbon Protecteur de sa Famille, qui alloit en Normandie à la tête d'une Armée s'affurer des Places que le Roi de Navarre, convaince de plusieurs crimes de Léze Majesté, posse, doit dans cette Province. Les Généraux donnérent de grands éloges à sa valeur naissante, qui n'empêcherent pas que le Roi ne lui ôtât les armes

Rome le remit auprès du Dauphin, où il paffa encore deux ans. Au bout de ces deux ans il fut renvoyé au Duc de Bourbon, qui s'opposoir aux ravages, que le Duc de Bouquinkam faisoit dans quelques Provinces du Royaume. Il se distingua fort durant cette campagne, & s'aquit l'estime du Roi & du Dauphin. Il suivit le Maréchal de Sancerre envoyé en Guienne pour reprendre une Place sorte, que les Anglois y avoient surprise, & ce Maréchal en sut si content; qu'il ne put s'empêcher de dire, que le jeune Boncicant servit un jour un des premiers Gapitaines de son tems. Il avoit le cœur grand & noble, & l'ame élevée. Il étoit d'une humeur & l'ame élevée. Il étoit d'une humeur donce, franche, & libérale, parloit & rioit peu, avoit l'air grave, & les ma-nières lérieules; aimoit la propreté, mais haussoit le faste & l'orgueil. Il étoit très-bien venu près des Dames ; il en aima une des plus charmantes qui fussent dans le Royaume, & lui en donna toutes les marques usitées dans ce tems-là; c'est-à-dire, qu'il combattit dans les tournois & courut dans les lices à fon honneur. Ce fut cette pal-fion qui lui fit composer des Kondeaux, des kirclais, des Balades, & plusieurs autres Ouvrages en vers, qui lui mérides Lettres: Septembre 1699. 281

térent l'estime des gens de bon gout. Il épousa la personne qu'il aimoit, qui étoit Antoinette de Turenne, fille Ainée de Raimond Vicomte de Turenne, &c. & d'Eleonor da Commings, & qui le présera à Charles d'Angon Prince du Sang. Il n'en eut qu'un seul Fils, qui mourut jeune avant sa Mérè, & long-tems avant son Pére.

Charles VI. étant parvenu à la Couronne, commença son Régne en faisant laguerre aux Flamands, qui s'étoient souleyez contre leur Comte; le jeune Boucicaut l'y accompagna, & ent beaucoup de part à la Victoire de Rosebeque. La paix étant rétablie par la réduction des Flamands à leur deyoir, Boucicaut alla chercher de l'occupation en Prusse, où les Chevaliers de l'Ordre Teutonique étoient vivement pressez par les Prussiens & par les Peuples de Lithuanie leurs Alliez. Il rendit des services importans à cet Ordre, & retourna prendre son quartier d'hiver à Paris. Il se trouva à † la paix de Boulogne, après laquelle il reprit le chemin de Prusse, où il se signala à son ordinaire, & n'en revint qu'au commencement de l'hiver.

<sup>\*</sup> en 1381. † en 1384.

\* Les Anglois ayant rompu la Paix, le Duc de Bourbon eut ordre de les en punir, & Boucicaut l'accompagna dans cette expédition. Il fut le premier qui planta une échelle devant les Murailles de Mauleon, & qui étant monté au haut l'épée à la main, contribua le plus à la prise de cette Ville. Le Duc retournant à la Cour, lui confia la garde de ses Conquêtes avec un corps de cent hommes d'armes; & d'autant d'Arbaletriers. Avec un si petit nombre-de Troupes, il remporta divers avantages fur les Anglois. Ayant apris qu'en Gentilhomme Gascon nommé Siqu'un Gentinomme Gaicon nomme Szeard de la Barde, du parti des Ennemis; parloit peu avantageusement de lui, il l'envoya désier, & eut tout l'avantage dans le combat; de même que dans quelques autres combats singuliers dans lesquels il se signala. Il accompagna le Duc de Bourbon en Espagne, où il su envoyé avec quelques Troupes au secours de Less / Roi de Canada de pes au secours de Jean l. Roi de Ca-ftille Allié de la Françe. Il contribua beaucoup à son retour à la prise d'une + Place de Guienne sur les Anglois; après quoi, voyant qu'il n'y avoit point d'occupation pour lui en France, il ré-

en 1385.

<sup>†</sup> Bras de Saint Pan.

des Lettres. Septembre 1699. 283

folut d'en aller chercher au Levant accompagné de Roye son intime ami.

cs: Ils passérent le \* carême à Constanďz tinople, & allérent trouver Amarat à Gallipoli. Ce Prince leur offrit de raí l'Emploi, qu'ils ne voulurent pas acź cepter, parce qu'il n'avoit que des ď Chrétiens à combattre. Ils passérent r trois mois à sa Cour, d'où ils se ren-3 dirent en Hongrie. Le Roi Sigismond Ċ leur fit un accueil fort favorable, espé-Į. rant qu'il en recevroit de grands services dans la guerre qu'il devoit entreprendre contre le Marquis de Moravie; Ġ mais cette guerre ne venant point Boucicaut & Roye quittérent fa Cour & se séparérent; Roye sut en Prusse, & Boucicaut sit le voyage de la Palestine. Il fut à Jérusalem, & étoit prêt de s'embarquer pour repasser en France, lors qu'il aprit que le Comte d'Ess du Sang de France avoit été arrêté par le Sultan de Babylone, ce qui lui fit prendre la route de Damas. Il arriva fur le point qu'on alloit le transporter au Grand Caire; il voulut être le Compagnon de sa prison, qui dura quatre mois, après lesquels leur rançon étant payée ils retournérent à Damas. Etant atrivez à Barnt, ils y furent arrêtezu-

A 1981 & A 18 A 18 A 18

rt

e k

۲

ı

284 Nonvettes de la République ...

ne seconde sois par les Musulmans, qui les timent un mois dans un cachot; après lequel ils retournérent en France; où le Roi sût sort bon gré à Boucicaut de ce qu'il avoit faiten saveur du Comte d'Eu; se voulut le garder près de lati.

La Noblesse Anglosse profitant de la trêve, qui étoit alors entre la Fran-ce & l'Angleterre, se rendit en grand nombre, à la Cour de Charles VI. Il y en eut qui se vantérent devant quelques Gentilshommes François, que les Anglois avoient fait les plus beaux exploits dans les guerres précédentes. Boucicaut ne put suporter cette vanité; il convint avec Roye & Sampi, de faire une \* jouste, où ils tiendroient contre les Anglois, & contre tous les autres Eurangers, qui viendroient le présenter. Le Roi la leur permit, quoi qu'avec quelque peine, & ils envoyégent des berauts en divers Royans. yoyérent des herauts en divers Royaumes, pour y invîter toutes les personnes de la première qualité. La jouste se fit à S. lugelbers, dans la plaine qui est entre Calais & Boulogne. Elle dura trente jours, & Boucicant sit les frais de cette Assemblée. H s'y rendit un grand nombre de Seigneurs, &

entr'autres six-vints Anglois, & quarante autres Chevaliers Allemands & Espagnols. Le Roi s'y rendit incognito. Boucicaut, Roye & Sampi y, aquirent beaucoup d'honneur; & le Roi témoigna au premier qu'il étoit très-content de lui, &, qu'il se souviendroit du service qu'il venoit de lui rendre.

\* Boucicaut fit un troisseme voyage en Prusse, où ayant levé une Compagnie de Cavalerie à ses dépens, il sit des actions, qui, au jugement de notre Auteur, peuvent passer pour des prodiges de valeur. Il étoit encore dans ce Pays, quand il aprit que le Roi lui avoit destiné le Bâton de Maréchal de France, † vaquant par la mort de Jean Manquenchin Sire de Blainville. Il se rendit incessamment près de sa Majesté, qu'il trouva à Tours, où Elle lui dit qu'Elle le faisoit Maréchal, & qu'elle lui en donneroit le bâton le jour de Noël.

L'année suivante il sut honoré du

Gouvernement de la moitie de la Guienne, & du commandement de fix cens

<sup>\*</sup> en 1390. , † Il n'y avoit alors que deux Marechaux, de França.

cens hommes d'Armes. Après divers exploits contre les Anglois, il fut nommé avec trois autres, pour Ambassa-deur Extraordinaire vers le Colége des Cardinaux à Avignon, pour tâcher de mettre fin au grand Schissie, qui par-tageoit alors toute l'Eglise, & dont notre Auteur nous donne l'Histoire fort au long. Cette Ambassade n'ayant pas réussi, le Roi rapella ses Ambassadeurs, & Boucicaut eut ordre de se rendre en Provence, pour tesminer les différens d'entre Raymond, Vicomte de Turenne son Beaupere, & la Reine Douairiére de Naples, Duchesse d'Anjou, & Comtesse de Provence.

Dans ce tems-là Bajazet Empereur des Turcs, se préparant de fondre en Hongrie avec une Armée formidable, Sigismond Roi de ce Pays envoya demander du secours à la France. Le Comte de Nevers fils ainé du Duc de Comte de Nevers fils aîne du Duc de Bourgogne, voulut être le Général de ce secours, tout Jeune qu'il étoit: on lui donna le Sire de Conci, pour veiller sur sa conduite, & une prodigieus se quantité de Noblesse sur le un composa plusieurs Compagnies, & on leur donna pour Commandans le Connérable, le Maréchal de Boucicaut, le Grand Amiral, le Sire de Couci, & la

des Lettres. Septembre 1699. 187 le Comte de S. Pant; & pour Lieutenans divers Seigneurs du premier mérite.

Sigifmond aidé des François remporsignimond and des rrançois rempor-ta divers avantages sur les Turcs, dans lesquels Boucicaut se distingua toù-jours; & alla mettre le Siège devant Nicopoli. Ce Siège tira en longueur, & donna le loisir à Bajazet de marcher à son secours. On leva le Siége à son aproche, & on se mit en ordre de bataille. Les François firent des merveilles dans cette journée. Ayant enfoncé & taillé en piéces l'avantgarde de l'Armée Turque, ils se rallierent, & sans considérer, qu'ils n'étoient qu'une poignée de monde, chargérent li vivement le corps de Bataille, qu'ils le mirent en désordre. Bajazet étonné, méditoit sa retraite, quand on lui sic remarquer que les François étoient dé-bandez; & que leur nombre n'égaloit pas la dixiême partie de ce qui lui retoit de Troupes, qui n'avoient pas donné. Il sit avancer ces Troupes fraîches, les François, qui ne gar-doient plus d'ordre, furent envelopez. L'Amiral y périt avec un grand nom-bre d'autres, n'y ayant eu de tous les Hongrois, que le Palatin, qui ne voulut pas les abandonner, qui combattir dans

dans cette Journée. Le Comte de Ne-vers & plufieurs autres, entre lesquels étoit Boucicaut, furent faits prison-niers. Bajazet en fit égorger environ trois mille, irrité de ce qu'ils lui avoient tué près de trente mille hom-mes. Il donna la vie au Comte de Nevers, & à un petit nombre d'autres, parmi lefquels étoit Boucicaut. Ils fu-rent conduits dans la ville de Burze & renfermez dans des prisons affreuses. Ils députérent Boucicaut & le Seigneur de la Trimouille à Bajazet, pour les prier de les mettre à rançon, & il n'y consentit que pour eux deux, asin-qu'ils pussent emprunter l'argent dont les autres prisonniers avoient besoin pour leur entretien. La Trimouille mourit dans ces négociations. Bou-cicaut les continua, & quoi que sa rançon eut été payée, il rentra dans la prison, ne voulant point abandon-ner les autres malheureux. Il en sortit encore pour négocier près de Baja-zet, & après bien des difficultez, il obtint l'élargissement des prisonniers, moyennant une rançon de cent cin-quante mille livres. Le Connétable & le Sire de Couci moururent en prison. Le Comte de Nevers, Boucicaut & les autres fe rendirent en France, &

des Lettres. Septembre 1699. 2

ce dernier eut ordre d'aller mettre à raison le Comte de Perigord. Api œtte expédition il fut \* choisi po commander le secours que le Roi France envoyoit à Emmanuel Empere de Constantinople. Il passa un an a près de ce Prince, pendant lequel défit les Turcs en plufieurs rencontre & les chassa de quantité de Villes de Châteaux sfortifiez, qui formoie une espéce de blocus autour de Costantinople. Il reconcilia l'Empere avec Jean VI. son frére ainé, sur l quel il avoit usurpé la Couronne; apri quoi il retourna en France charge ( gloire & de lauriers, emmenant l'Er pereur avec lui, pour folliciter oplus grands secours près de Charl

Boucicaut institua alors l'Ordre m hitaire de la Dame Blanche à l'Ecu ver dont on trouve les Statuts dans not Auteur, & dont le principal but éte de désendre l'honneur des Dames.

La Ville de Génes se donna à Cha les VI. en 1400. & ne pouvant s'au commoder des Gouverneurs, que c Prince lui avoit envoyez. Elle h demanda le Maréchal de Boucicaun qu'il lui accorda. Il y rétablit l'ordi

& la tranquilité; y fit bâtir deux Citadelles, & reprit les Châreaux occupez par les Factieux. Ayant employé un an à tout cela, il entreprit de porter ses armes dans le Levant pour la défense des droits de cet Etat. Il obligea le Roi de Cypre à lever le siége de Famagouste & à faire la paix. Il fit divers exploits sur les côtes de Turquie, & en auroit fait davantage, sans la jalousie des Vénitiens, qui l'attaquérent même à son retour, & le calomniérent en Cour, pour justifier leur procedé. Boucicaut informé qu'ila avoient écrit au Roi une Lettre infamante contre lui, instruisit toute l'Europe de leur peu de sincérité, & des moyens dont ils s'étoient servis pour Il fit publier une \* Lettre le perdre. adressée au Doge de Venise & au Général de la Mer, dans laquelle il leur donnoit le dementi sur tous les faits mentionnez en leur lettre, les réfutoit, & concluoit par un défi solennel, qu'il faisoit au Doge & au Général de les combattre corps à corps, ou autrement.

Boucicaut s'étoit, aquis tant de reputation, que la plupart des Princes d'I-

<sup>\*</sup> en datte du 6. Juin , 1394.

des Lettres. Septembre 1699. 291 d'Italie rechercherent son amitié. Il-travailla en vain, pour porter les Pisans à rentrer sous la Domination de leurs Souverains; & châtia les deux Princes de Milan, le Marquis de Montferrat, & le Seigneur de Verceil, qui s'étoient liguez contre lui; & travailla beaucoup à l'extinction du Schifme, dont l'Eglise étoit alors déchirée.

Pendant un voyage qu'il fit en Pro-vence, Dom Gabriel Marie ci-devant Comte de Pise conjura sa perte. Il se joignit pour cet esset au Capitaine Francisque, brave & entreprenant, Francisque, brave & entreprenant, mais scélérat. Ils conspirérent ensemble de s'emparer de Génes, & de s'y affermir par la mort du Maréchal & de tous les François. Il demanda pour cèt effet permission de venir à Génes, sous quelque prétexte; & non feulement le Maréchal le lui permit; mais il le reçut même chez lui, où Dom Gabriel demeura six mois, qu'il employa à disposer toutes choses, pour l'éxécution de fon pernicieux dessein. Mais il fut découvert par l'imprudence de Malespine un des Conjurez, & ayant été pris & convaincu, il eut la tête tranchée dans la grande Place de Gennes. Boucicaut battit ensuite Francisca. N 2 cisque,

cisque, & reçut pour le Roi l'hommage du Duc de Milan & du Comte de Pavie.

à

٠

1

ì

ì

ì

Ş

ż

ą

ę

¢

t

ı

ţ

Cependant le Marquis de Montferrat, Francisque, & les autres petits Tyrans de Lombardie assemblérent un grand nombre de Troupes, entrérent dans la Rivière de Gennes, & y firent des conquêtes avec une rapidité, qu'ils ne s'étoient pas promise. Les Spinola & les Doria, chefs des Gibelius, que le Maréchal avoit tenus dans la soumission, parce qu'il connoissoit leur humeur, se rendirent maîtres d'une des portes de Gennes, & y reçurent l'Ennemi; le menu peuple qui n'aimoit que le changement surpassa l'attente des Conjurez; celui que Boucicaut y avoit laissé pour commander sut af. fassiné, & l'Etat de Gennes perdu pour les François. Le Maréchal au désespoir, envoya demander du secours en France, & l'ayant attendu inutile-ment un mois entier, il fut obligé de repasser les Alpes, avec ce qui lui restoit de Troupes. Il trouva la Cour divisée; le Roi, le Duc de Bourgogne, & le Dauphin d'un côté, & le Duc d'Orleans de l'autre, il se déclara pour le Duc de Bourgogne parce que. c'étoit le parti du Roi; & combattit con-

des Lettres. Septembre 1699. 293 contre celui d'Orleans, sur lequel il

eut divers avantages.

Les Anglois ayant recommencé la guerre en 1415. Boucicaut fut fait Général des Troupes de Normandie. Il fut blessé & pris dans la \* Bataille d'Azincour si sunesse à la France, d'Azincour si sunesse à la France, &t à tant de Princes &t de Grands Seigneurs, qui y périrent. Il mou-rut dans sa prison au bout de six ans, sans qu'on ait pû savoir des particu-laritez de ce qui lui arriva durant une si longue captivité. Ce sut en 1421. à l'âge d'environ cinquante cinq ans, son corps sut embaumé, porté en France, & enseveli dans l'Eglise Ab-batiale de S. Martin à Tours, près du Maréchal son Pére, dans la Chapelle des Boucicaut, qui est derrière le Chœur. Chœur.

#### ARTICLE IV.

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE des AUTEURS ECCLESIASTIQUES, contenant l'Histoire de leur Vie, le Ca-talogne, la Critique, & la Chronologie de leurs Ouvrages; le Sommaire de

<sup>\*</sup> donnée le 25 Octobre, 1419.

ce qu'ils contiennent: un Jugement sur seur Stile & sur leur Doctrine; & le dénombrement des différentes Éditions de leurs Oeuvres. Par Mr. L. EL-LIES DU PIN, Docteur en Théologie de la Faculté de Paris & Profeseur Royal. Tome Douzième. Des Auteurs du quinzième Siécle de l'Eglise. A Paris, chez André Pralard. 1699. in 4. pagg. 272.

E QUINZIEME Siécle de l'Egli-Le est rempli de grands événemens, & mérite, selon M. Du Pin, une attention toute particulière. On y voit le Schisme des Papes, qui a occupé durant plusieurs années les Prélats & les Princes Chrétiens d'Occident; le différent du Concile de Bâle avec le Pape Eugene IV. & le projet de la réunion des Grecs avec les Latins. Les sentimens de Wiclef passérent d'Angleterre en Allemagne, & y excitérent de grands troubles dans l'Eglise & dans 1'Etat. Entre plusieurs mauvais effets, dit notre Auteur, cette prétendue Hé-résie, en produssit deux bons: elle sit étudier les Sciences utiles, & principa-lement l'Ecriture Sainte & la Tradition; & elle porta les Prelats à travailler à la reforme des mœurs des Fidéles, & de

des Lettres. Septembre 1699. 295

la Discipline de l'Eglise. La Faculté de Théologie de Paris se distingua dans ce siécle, non seulement par les grands hommes, qui sorsireut de son sein; mais encore par le soin qu'elle prit de proscrire les erreurs, qui s'élevoient, & de maintenir la pureté de la Foi & des Mœurs,

par ses excellentes censures.

L.LE premier Chapitre de ce Volume contient l'Histoire des Conciles de Pise, de Perpignan & d'Udine, & celle des Papes jusqu'au Concile de Constance. Ces trois premiers surent tous trois indiquez l'an 1408 pour l'affaire du Schisme; celui de Perpignan par le Pape Benat XIII. Celui d'Udine, dans la Province d'Aquilée, par Grégoire XII. competiteur de Benoît, & celui de Pise par les Cardinaux des deux Obédiences assemblez à Livourne le 14 de Juillet de cette même année. Le Concile de Berpignan commença le premier : mais Benoît ayant demandé premier; mais. Benoît ayant demande dans la Session du 5 de Décembre, les avis de l'Assemblée, sur ce qu'il devoit faire pour parvenir à l'union, & remédier aux scandales, aux Erreurs, & aux Schismes; les Prélats se divisérent sur une question si difficile, & après que le différent ent duré fort longtems, la plûpart quittérent Perpignan, & le N 4

Concile fut reduit au nombre de 18. Ceux-ci déclarérent à Benoît qu'ils le reconnoissoient pour le Pape légirime; qu'ils lui conseilloient de poursuivre la réunion de l'Eglise par toutes sortes de moyens, & qu'ils préséreroient néanmoins la voye de renonciation à toute autre, sans néanmoins en exclurre aucune. Qu'il feroit bien d'envoyer des Nonces de sa part à \* l'Intrus, aux Anti-Cardinaux & aux Cardinaux, qui étoient à Pise, avec plein pouvoir de traiter & de convenir d'un lieu, où sa Sainteté se rendroit en personne, pour Sainteté le rendroit en personne, pour exécuter ce dont on seroit convenu. Nous passons sous silence les autres avis qu'ils lui donnérent, nous contentant d'ajouter, que suivant ces avis, Benoît nomma sept Legats pour envoyer à Pise. Cependant les Cardinaux des deux Colléges assemblez dans cette Ville travailloient à obliger tous les Princes Chrétiens à reconnoître leur Consile & dans qu'il seroit Concile, & à aprouver ce qu'il feroit. Ils firent citer les deux Papes contendans par plusieurs fois, & personne n'ayant comparu, ils furent déclarez contumaces en matière de foi & deschifme. On déclara dans la suite, que puis qu'ils ne vouloient point procurer

des Lettres. Septembre 1699. la paix de l'Eglise, par le moyen qu'ils avoient juré d'embrasser, on avoit pu le soustraire à leur obéissance, & qu'on ne devoit plus leur obéir: il fut résolu dans la dixième Session, qu'on instruiroit leur procès; & enfin dans la quatorziême, la sentence définitive contr'eux fut prononcée. Elle portoit que le Saint Concile Universel, représentant toute l'Eglise, après avoir examiné ce qui s'est fait touchant l'union de l'Eglise & le Schisme entre Pierre de la Lune dit Benoît X///. & Ange de Corario apellé autrefois Grégoire XII. & après une mûre deli-bération, déclaroit que ces deux Contendans étoient notoirement Schifmatiques, fauteurs du Schisme, hérétiques, coupables de parjure & d'avoir violé leur ferment &c. qu'ils se sont rendus indignes de tout honneur & de-toute dignité, & particulièrement du Pontificat, qu'ils en sont déchus, pri-vez, & séparez de l'Eglise ipso fasto; que néanmoint se Concile les en preencore par cette sentence définitive, & leur fait défenses de prendre la qualité ^
de Souverains Pontifes, déclare l'Eglife vacante &c: Les Nonces de Benoît XIII. arrivérent quelque tems après à Pife; on répondit qu'ils étoient venus: N. 5.

trop tard, & qu'on ne devoit pas les entendre; on entendit néanmoins une partie de ce qu'ils avoient à dire, & peu après ils se retirérent sans demander audience:

Le 19. de Juin de 1409. les Cardinaux entrérent le foir dans le Conclave par ordre du Concile, & y demeurérent jusqu'au 26. qu'ils élurent unanimément pour Souverain Pontife, Pierre Philares de Candie, nommé le Cardinal de Milan, qui prit le nom d'Alexandre V. Il aprouva dans la Session suivante tout ce qui avoit été fait par les Cardinaux pour l'union de l'E-glise, & dans le Concile Général.

Dans la derniére Session tenuë le 7. du mois d'Août, il déclara qu'ayant intention de reformer l'Eglise dans son Chef & dans ses Membres, & y ayant déja travaillé & ne pouvant achever, à cause du départ de quelques uns des Prelats & des Ambassadeurs, il suspendoit cette Reformation, & la prorogeoit jusqu'au prochain Concile, dont le tems étoit marqué, laissant la liber-té à tous ceux qui avoient été apellez au Concile de s'en retourner chez eux. C'est ainsi, que ce Pape éluda la promesse qu'il avoit faite de reformer l'Egli+

des Lettres. Septembre 1699. 299 glise; & c'est ainsi que finit le Concile de Pife.

Le Concile de Gregoire XII. à Udine fut peu nombreux, il y fit néan-moins déclarer que son Election & celle de ses Prédécesseurs étoient canoniques; mais que pour le bien de la paix, il étoit prêt de renoncer au Pontificat. pourvû que Pierre de la Lune, & Pier-

re de Candie y renonçassent aussi.

Alexandre V. mourut en 1410. & Balthasar Cossa, qui outre son crédit eut encore la recommandation de Louis d'Anjou Roi de Sicile, fut élu peu de jours après & prit le nom de Jean XXIII. Il étoit d'une famille confidérable de Naples, & avoit été fait Cardinal, & nommé Légat du S. Siège à Boulogne par Boniface IX. Il amassa de grands biens dans cet emploi par ses exactions & ses tyrannies dans la Ville & dans le Pays de Boulogne, qu'il gouverna avec une entière Souveraineté. Il avoir beaucoup contribué à la tenue du Concile de Pife & à l'élection d'Alexandre V. Aussi gouverna-t-il, sous son nom, pendant son Pontisicat.

II. NOTRE Auteur fait l'Histoire du Concile de Constance, & du Schif-me des Papes, jusqu'à l'élection de N 6 Mar-

Martin V. dans le Chapitre second. Ce Concile fut convoqué par le Pape Jean XXIII. du consentement de l'Empereur Sigismond pour le premier de No-vembre 1414. M. Du Pin renvoye à un autre Chapitre ce qui se passa dans cette Assemblée au sujet de Jean Hus & de Jerôme de Prague, & ne parle proprement dans celui-ci, que de ce qui concerne les affaires générales de

l'Eglise.
On y voit l'inconstance & l'infidélité de Jean XXIII. qui après avoir promis de renoncer au Pontsicat, pour le bien de la paix, s'enfuit de Constance & retracta tout ce qu'il a-voit fait. L'Auteur décrit fort au long les procedures du Concile sontre ce Pape. Cette Assemblée declara le Synode assemblé légitimement au nom du S. Esprit, qui compose le Concile salute al node assemblé légitimement au nom du S. Esprit, qui compose le Concile général, & représente toute l'Eglise Catholique Militante, tient sa puissance immédiatement de Jesu-Christ, & que toute personne, de quelque état & dignité qu'elle soit, même le Pape, est obligée de lui abéir dans ce qui regarde la Foi, l'extirpation du Schisme, & la reforme générale de l'Eglise dans ses Membres dans son Chef. M. Du Pin remarque, que ces paroles, dans ce qui regarde la Foi, des Lettres: Septe more 1699. 302 ne se trouvent point dans quelques unes des Editions des Actes du Concile de Constance; mais qu'elles se trouvent dans la plûpart. Il est vrai que le Décret porté dans deux autres Sessions leve nettement cette difficulté, & soumet le Pape, tant pour la Foi, que pour les mœurs, au jugement du Concile Général.

Après avoir prévenu les entreprises du Pape contre l'Assemblée, on commença de proceder contre lui. Il fut suspendu dans la 10. Session, & l'on fit défenses de lui obéir, réservant à proceder contre lui, pour le déposer entiérement. Les crimes dont il su accusé dans la Session suivante ne peuvent être plus horribles; & l'on prétend néanmoins, qu'ils étoient de notorieté publique, ou prouvez par de bons témoins; on l'accusoit d'impudicité & de désordres dans sa jeunesse, d'acquisition de biens par Si-monie, d'avoir été élevé au Cardinalat par la même voye; de tyrannie dans la Légation de Boulogne, d'incestes & d'adultéres, pendant qu'il étoit dans cette Ville, d'empoisonnement d'Alexandre V. & de son Medecin; d'avoir, depuis son Pontificat, opprimé les pauvres, vendu les Bénéfices N 2

& les dignitez Ecclésiastiques aux plus offrans &c.

Dans la 12. Session il sut déclaré, que ce Pape étoit notoirement Schismatique, dissipateur des biens d'Eglise, mauvais administrateur des biens temporels & Spirituels; qu'il avoit causé du Scandale à l'Eglise par ses déréglemens, & que ne s'en étant pas corrigé, après avoir été averti; il devoit être privé du Pontificat & déposé, comme de fait le Concile l'en prive & le dépose.

Dans la 14. Seffion, on admit la démission du Pontificat qui sut faite par Charles de Malateste Seigneur de Rimini, au nom d'Ange de Corario, qui se

faisoit appeller Gregoire XII.

L'Empereur, qui étoit à Constance, se rendit ensuite à Narbonne, pour conférer avec le Roi d'Arragon qui soutenoit Benoît XIII. afin de l'obliger à suivre l'exemple de Gregoire XII. mais n'ayant pû le persuader ces deux Princes résolurent de l'abandonner, & le Concile commença à proceder contre lui. Il sut ensin déposé dans la 37. Session, comme parjure & fauteur d'un ancien Schissne.

Dans la Session 30, le Concile sit un Décret par lequel il ordonna, qu'il des Lettres. Septembre 1699. 303
fe tiendroit un autre Concile Général
cinq ans après la fin de celui-là, un
troisième sept ans après la fin du second; & à l'avenir, qu'il s'en tiendroit toujours un de dix en dix ans 4
dans les lieux que le Pape indiqueroit
à la fin de châque Concile, du consentement & avec l'aprobation du Concile même.

Il y eut degrandes contestations touchant les Annates dans la 40. Session; la pluralité des voix soûtenoit qu'elles n'étoient point duës, & qu'on ne devoit point les soussir. Les Cardinaux convenoient bien qu'on devoit résormer les abus, qui se commettoient à ce sujet; mais ils soutenoient qu'il saloit maintenir le droit des Annates & menus services: on verra dans notre Auteur les raisons alleguées de part & d'autre.

Le Concile ordonna ensuite, que l'on procéderoit à l'élection d'un Pape, & que pour cette fois seulement six Prelats de châque Nation seroient joints aux Cardinaux. On entra dans le Conclave le 8. de Novembre de l'année 1417. & le jour suivant on élut tout d'une voix Odon Calonne Cardinal Diacre, qui prit le nom de Martin V. Il publia quelques Constitutions pour la

reforme de l'Eglise dans la 43. Session. Dans la 44. il indiqua le sutur Concile à Pavie. Ensin dans la dernière Session tenuè le 22. d'Avril, les Péres du Concile surent congédiez, par ces paroles, Messieurs, allez en paix, à quoi les Assistant répondirent, Amen. C'est ainsi, dit M. Du Pin, que sinit le Concile de Conssance, qui sembloit avoir entièrement éteint le Schisme: man on ne put si bien faire, qu'il n'en restat encore quelques étincelles; & pour ce qui regande la resorme de l'Eglise, dans son Ches & dans sos Membres, qui étoit l'autre sin du Concile, à peine étoit-elle commencée, qu'elle sut remise à un autre tens.

Grégoire XII. & Jean XXIII. s'en tinrent à ce qui avoit été arrêté dans le Concile. Le premier mourut même avant qu'il fût fini; & le fecond s'étant délivré de la prison où il étoit, s'alla jetter aux piés de Martin V. qui le reçut fort humainement, l'agrégea au nombre des Cardinaux, le fit Doyen du Sacré Colége, & lui donna une place plus éminente que les autres. Benoît XIII. mourut dans son obstination en 1414. Les Cardinaux de son parti élutient encore successivement deux Papes, dont le dernier à qui ils avoient donné

des Lettres. Septembre 1699. 309 le nom de Martin V. reconnut enfin le véritable Pape, & lui jura obéissance.

III. LE Chapitre troisième contient l'Histoire des Conciles de Bâle & de Florence; des différens des Péres de ce Concile avec le Pape Engêne; de l'éleâtion de Félix, de l'union des Grecs, & de l'extinction du Schisme des Papes sous Nicolas V. Nous ne nous engagerons point dans toutes ces matiéres, de peur d'être trop longs; nous contentant de faire quelques remarques, qui nous paroillent importantes.

1. Le Concile de Bâle pour établir fon Autorité, & empêcher que le Pape Eugéne n'entreprit de le dissoudre ou de le transferer, renouvella les Décrets du Concile de Constance, qui établissent que l'Autorité du Concile Général vient immédiatement de J. C. & qu'il est au dessus du Pape.

2. Dans le Concile de Ferrare qu'Eurgéne opposoit à celui de Basle, & auquel il avoit eu le secret d'attirer les Grecs, on raporta qu'il y avoit quatre Chess de controverse entre les Grecs & les Latins; le premier de la Procession du S. Esprit; le second de l'usage du pain Azyme ou levé dans le Sacrifice;

le troisième du Purgatoire, & le qua-trième de l'autorité du Pape. On sit consister la dissérence de sentiment des tleux Eglises au sujet du Purgatoire, en ce que les Grecs croyoient bien que les Ames des Pécheurs alloient dans un lieu de ténébres & de triffesse, où elles étoient pendant un tems, dans l'affliction & privées de la lumiére de Dieu; mais qu'elles étoient purifiées & délivrées de ce lieu d'affliction, par les Sacrifices & par les aumônes : qu'ils croyoient encore que les Damnez ne seroient entiérement malheureux, & que les Saints ne jouiroient d'une béatitude parfaite, qu'après la resurrection de leurs corps. M. Du Pin raporte avec son exactitude ordinaire les raisons alleguées de part & d'autre sur ces contestations & sur quelques autres. On y peut voir combien étoit mince la dispute qui séparoit les deux Eglises; sur la procession du S. Esprit du Fils aussi bien que du Pére, comme le veulent les Latins; ou du Pére par le Fils, comme le prétendoient les Grecs.

Il paroit par ce même recit, que fi les Grecs se réunirent enfin aux Latins; ce ne fut que par complaisance pour • l'Empereur d'Orient, qui vouloit ab-

\* Jean Paleologne.

des Lettres. Septembre 1699. 307

folument cette union, parce qu'il a-voit affaire du fecours du Pape & des Occidentaux. Aussi, à peine ce Prin-ce, qui s'étoit rendu à Florence, sut-il de retour en Orient, que ceux-mê-mes, qui avoient signé l'union, la combattirent publiquement, & après la mort de ce Prince, qui arriva bien-tôt, toutes les Eglises d'Orient se se-parérent de nouveau de la Communion du Pape.

du Pape.

Pour ce qui concerne les Articles de l'union; on convint que les expressions différentes dont les Grecs & les Latins differentes dont les Grecs & les Latins se servoient pour exprimer la Procession du S. Esprit n'ont toutes qu'un même sens; les Grecs ne voulant point exclurre le Fils en disant que le S. Esprit procéde du Pére; & les Latins, en disant qu'il procéde du Pére & du Fils, n'ayant pas dessein de nier, que le Pére soit la source & le principe de toute la Divinité, savoir du Fils & du S. Esprit pui de présendre que le Fils S. Esprit; ni de prétendre que le Fils ne reçoive pas du Pére, ce en quoi le S. Esprit procéde de lui; ni enfin d'admettre deux Principes & deux Spirations. On convint aussi qu'il étoit indifférent de se servir dans l'Eucharistie d'Azyme ou de pain levé: que les A-mes des véritables Pénitens morts dans

## 308 Nouvelles de la République

la charité de Dieu, avant que d'avoir fait de véritables fruits de pénitence de leurs péchez, font purifiées après leur mort par les peines du Purgatoire, & qu'elles font foulagées de ces peines par les fufrages des fidelles vivans &c. Et qu'enfin le S. Siége Apostolique & le Pontise Romain a la primauté sur toute la Terre, &c. ainsi qu'il est expliqué dans les Actes des Conciles Occuméniques & dans les Saints Canons.

- 3. Nous ne devons pas oublier à l'égard du Concile de Bâle, que quoi que le Roi de France eût résolu de demeurrer neutre au sujet de l'élection de Félix V. au Pontificat, saite par ce Concile, l'Université de Paris ne laissa pas de le reconnoirre pour Pape légitime. Il sut aussi reconnu par les Universatez d'Allemagne & par celle de Cracovie, par les Chartreux & par une partie de l'Ordre des Fréres Minneurs.
- 4. Ce fut Nicolas V. Successeur d'Eugéne IV. qui étant homme doux & porté à la paix, eut l'honneur d'éteindre absolument les étincelles d'un Schisme qui avoit duré si longtems. Félix V. renonça au Pontificat, & sur revétu en récompense de la dignité de

des Lettres. Septembre 1699. 309 Cardinal & de Legat perpétuel du S.

Siége en Allemagne.

IV. LE Chapitre quatrième est defliné aux Auteurs Ecclésiastiques, qui ont fleuri en Occident dans le Quinzième Siécle. M. du Pin fait des Extraits des Ouvrages des plus considérables, & passe légérement sur les autres.

Il parle fort avantageusement de ceux du fameux Jean Charlier surnommé Gerson: il dit que quoi que tous ses Ouvrages ne soient pas de la même for-ce, & qu'il y en ait quelques uns de fort peu considérables; qu'il ne prenne pas même toujours le bon parti dans les questions qu'il traite & qu'il décide; cela n'empêche pas qu'il n'y ait plufieurs de ses Ouvrages excellens, & que les Théologiens ne puissent beaucoup profiter, en les lisant avec application. Il souhaiteroit que la lecture de cet Auteur fut plus commune. La nouvelle Edition que Monsieur d'Herozval Chanoine Régulier de S. Victor avoit entrepris d'en faire sur plusieurs manuscrits, auroit pû rendre cet Auteur plus correct & plus commun, si son dessein cut été exécuté.

Le jugement que notre Auteur fait de Nicolas Clemangis n'est pas moins.

### 310 Nonvelles de la République

capable d'exciter la curiolité de ceux qui n'ont pas lû les Ouvrages de ce Docteur de Paris. Il prétend que Clemangis ne céde en rien aux Anciens pour l'éloquence & pour la noblesse des pensées, & qu'il les surpasse pour la pureté des termes & la latinité de l'expression. Son discours est paré des l'expression. ornemens naturels de la véritable élégance, fans affectation, abondant en termes choisis, en riches pensées, & en heureuses applications des passages des Auteurs prophanes & sacrez. Il est un peu trop mordant dans ses Satyres; mais il est agréable dans ses descriptions, poli dans ses narrations, plein dans ses instructions, véhément dans ses exhortations, & sage dans ses avis.

Le Carme Thomas Waldensis ou de Walden, qui a écrit contre les sentimens de Wicles & de ses sectateurs, est, selon M. Du Pin, la source où plusieurs des Controversistes, qui ont écrit depuis lui, ont puisé les passages, dont ils se sont servis contre les nouveaux

Hérétiques.

Il n'oublie pas de remarquer en parlant d'Alphonse Tostat, ce qu'on admirera apparemment toujours, sans le pouvoir comprendre, c'est qu'il mourut à l'âge de quarante ans, & que nous des Lettres. Septembre 1699. 312 nous avons cependant de lui vint-sept volumes in folio.

Entre les divers Ouvrages, qu'a composez Denis Rickel, ou le Chartreux, il y a un \* Traité des quatre fins de l'homme, dans lequel il enseigne, que les Ames, qui sont en Purgatoiré, ne sont pas certaines si elles sont en état

de falut ou de damnation.

Jean Pic de la Mirandole fut accusé d'avoir enseigné, que Jesus-Christ n'est pas réellement descendu aux Ensers, quant à la présence; mais seulement quant aux essers; qu'une peine infinie n'est pas due au péché mortel d'un tems fini; mais seulement une finie; que les miracles de J. C. ne sont pas une preuve évidente de la Divinité, à raison de l'opération; mais à cause de la manière dont il les a faits. On peut voir dans notre Auteur comment il se justifia de ces accusations, & de quelques autres de même nature.

Il y eut dans le quinzième Siècle un Nicasse de Voerde de Malines, qui devenu aveugle à l'âge de trois ans, ne laisse pas de se rendre très-habile dans les sciences, de professer le Droit à Cologne, d'être reçu Licentié en Theologie à Louvain, & ordonné Prê-

tre

#### 312 Nouvelles de la République

tre par dispense du S.Siége; de prêcher, de confesser, & de dire la Messe par cœur, d'être reçu Docteur en Droit à Cologne, & de composer divers Ou-

vrages. Il mourut en 1492.

L'HISTOIRE des Auteurs Grecs du quinziême Siécle & de leurs Ouvrages fait le sujet du Chapitre cinquiême. Les Disputes qu'ils eurent avec les Latins les obligérent à étudier les matiéres, qui faisoient le sujet de leurs contestations, & à lire les Anciens Auteurs: mais ces mêmes difputes leur firent négliger les autres matiéres, les accoutumérent à trop subtiliser, & leur inspirérent un esprit de chicane & de contention, dont ils ne se purent jamais défaire dans la suite. Ceux qui ont vêcu dans le quinziême Siécle ont encore de bons refres, mais ceux qui sont venus depuis ont tou-jours dégénéré; & sont enfin tombes dans l'ignorance, pour ne pas dire dans la bêtise où on les voit présentement. Ainsi les Auteurs dent on parle dans ce Chapitre peuvent être considé-rez comme les derniers des Auteurs Grecs.

VI. LES Conciles du quinzième Siécle font le sujet du sixième Chapitre. Il s'en tint fort peu de Provinciaux ou des Lettres. Septembre 1699. 312

Nationaux, l'Eglise étant divisée pag les Schismes, & occupée de l'attente des Conciles Généraux. Il y en eut un à Saltzbourg en 1420, qui ordonna que les Juis porteroient un chapeau comu, & les Juives une clochette, afin qu'on pût les distinguer.

VII. Voicile titre du Chapitre

VII. Voici le tître du Chapitre feptième. Histoire des Héréses des Wilchestes. Es des Husses, de Jean Wieles, de Jean Hus, de Jerome de Prague de leur condamnation, L'Auteur est assez court sur toute cette matière. Il semble par la lettre que le Pape Grégoire XI. écrivit aux Evêques d'Angleterre au sujet, de Wieles, que les premières. erreurs dont on l'accidit ne regardoient que des matières de Discipline; mais on nous assure qu'avec le tems il ajouta de nouvelles erreurs plus dangereuses aux premières qu'il enseigna. Les principales sont que le corps de J. C., n'étoit point dans le Sacrement, identiquement, vrayement, se réellement selon sa propre présence corporelle, & que Dieu est obligé d'obligé d'obl

de S des autres, des erreurs, qu parle avec l'Ameur, S fans dessin de gaulifier es punous. minions, Land Color of the representations?

## 314 Nouvelles de la République

beir au Diable. On prétend qu'il retracta ces erreurs dans un Concile tenu à Londres. Il paroit par le Livre qu'il a nommé Trialogue, qu'il étoit dans plusieurs opinions des Reformez. On a cru que Jean Hus avoit puisé ses sentimens dans les Ecrits de Wiclef; cependant il ne suivoit pas son Maître en tout, s'il est vrai qu'il aît toûjours été dans les sentimens de l'Eglise Romaine sur la Transubstantiation; comme il semble que M. du Pin veuille le faire remarquer dans ce qu'il nous dit de lui. Il nous aprend que dans des questions que Jean Hus agita à Prague, il ne s'éloigna point des sentimens de l'Égite sur cette matière. Ou il sous tous les Ouvilages; & qu'il à nie seulement, que le Pretre puisse ente appellé le Créateur de son Créateur; parte que le corps de Jesus Christ existe avant que le pain soit change en sui Jerosse de Prague dans sa dermete rétradation, où il dit qu'il avoit eu tort d'avoir approuvé la condamnation de Jean Hus & de Wicles, & dans laquelle il persista jusques à la mort, déclara néaninoins qu'il eroyoit la Transubstantiation. A régard du sausconduit de l'Empereur qui avoit été donné à Jean Flus. questions que Jean Hus'agita à Prague, pereur qui avoit été donné à Jean Flus,

des Lettres. Septembre 1699. 315 & malgré lequel il sut pris & brûlé vis, M. Du Pin se contente de remarquer, qu'un Evêque répondit au nom, du Concile à cette plainte saite par les Seigneurs de Bohême & de Pologne, que Jean Hus n'avoit point de sausconduit quand il avoit été arrêté, qu'il ne l'avoit eu que depuis qu'il avoit déja été cité à Rome, & excommunié par Alexandre V. que c'étoit un Hérésiarque, & qu'il avoit même prêché sa mauyaise doctrine, depuis qu'il étoit arrivé à Constance, & qu'ainsi on avoit eu rai-

son de l'arrêter. VIII. LE Chapitre huitieme est destiné à l'Histoire des Erreurs publiées & condamnées dans le quinzième Sié-cle, principalement par la Faculté de Théologie de Paris, dont on raporte toutes les consures. Cette Faculté sit toutes les consures. Cette Faculté itt paroître beaucoup de rigueur contre les nouvelles opinions; & l'Auteur avoüe qu'il y eut de l'exces dans quelcune de ses censures. Comme lors qu'elle traita de proposition sausse, qui favorise l'impieté, & offense les oreiles pieuses, de dire, qu'il est apacryphe d'assurer que Jesus-Christ a été au devant de la Vierge dans son Assontion. & que d'assurer, qu'an n'est pas obligé de croire sous peine de péché mortel que la Vierge ou ait 13 19 Nouvelles de la République

aît été enlevée au Ciel en corps & en ame, parce que ce n'est pas un Article de soi; est une proposition téméraire, scandascusé, impie, sauliz & hérétique.

IX. Le dernier Chapitre contient des Observations Ecclésiastiques sur le quinzième Siècle. Ce sut dans ce siècle que le Jubilé sur remis de vinteinq ans en vinteinq ans par le Paper s'ixie IV. Les Papes accorderent facilement une grande quantité d'indulgences, accorderent saint une grande quantité d'indulgences, accorderent saint une espèce de trasic. La plûpart des Bénésices surent mis en Commende. Les réglemens des Papes ne purent terminer les disserents des Curez & des Religieux Mendians sur Padministration des Satremens, & particulièrement sur la Consession, de particulièrement sur la Consession des Curez, & s'égaloient ou se préséroient même à eux, comme ayant leur missourment du l'aper Les Curez son des Religieux abaisson missourment du l'aper Les Curez son des Religieux des Curez, des comme ayant seus missourment des vérirables Passeurs établis par J. C. Reque les Religieux ne l'étoient que partolérance. tolérance.

X. M. Du Phy a mis à lafin de ce Volume une longue Differtation funl'Auteur

des Lettres. Septembre 1699. 317 l'Auteur du Livie de l'imitation de lesus-Christ. Il y a récueilli tout ne qui a été fait & écrit sur ce sujet dans près de quarante Ouvrages différens depuis le commencement de ce Siécle. Il y raporte avec soin toutes les raisons alleguées fur cette matière, & en conclui, La Qu'il est certain que cot Ouvrage n'est point de S. Bernar II, quoi qu'il lui aît été attribué. 2. Qu'il n'y a non plus nulle apparence qu'il foit de Ludolphe. 3. Qu'il n'y a audune preuve convain-cante qu'il soit de Thomas à Kempis. 4. Qu'il y a quelque apparence qu'il est plus apcien que cet Auteur. 1. Qu'il est certain que du vivant de Thomas à Kempis, ce Livre a été attribué à S. Bernard, à Gerson, & à Gersen. 6. Qu'il est encore certain, que les plus anciens manuscrits font anonymes, ou portent le nom de Gerson. 7: Que Jean Gerson Chancelier de l'Université de Paris est celui des trois Anteurs qui semble y avoir plus de part. 8. Que les qualitez d'Abbé de Si Essenne de Verceil Ordre de Saint Benoit, que l'on donne au prétendu Jean Gersen, ne sont établies sur meun Mondement ni'dur apen Aémoin digne de fais 9. Qu'enfin d'n'est pas sacile de décider Li Jean Gasen, Gersen vois Gersen d'un propriée d'un

318 Nonvelles de la République d'un Abbé; ou si c'est le nom de Jean Gerson corrompu.

#### ARTICLE V.

Remarque de M. ROU Secretaire In-terpréte de Moss. les Etats, sur un en-droit du PARRHASIANA.

E suis persuadé, Monsieur, que l'excellent Auteur du Parrhasiana s'est mépris dans l'explication du passage de Vittorio Siri, marqué à la 136 page de fon Livre, & voici comme j'en tournerois la traduction.

Quattro bore spese il Re in quel calloquio, si che l'hora trovatasi troppo tarda per ritornare quella notte nevosiffima (correndo il mese di Decembre) à Grobois, convenue per forzosa necessità dormire à Parigi; e rimasto il letto del Rè à Gro-boss, la Regina colla cena li fete parte del suo; notte fortunatissimp per la Transcia, perche per un intrecciamento di cin+ costanze si stupende, s'infantò il Dolfino.

" Le Roisemploya 42 heures à cet " entretien , de sorte qu'étant trop " tard pour retourner à Grossbois cetn te nuit-là qui étoit fort neigense, , parce

des Lettres. Septembre 1699. 31 " parce qu'on étoit en Décembre, fc ce lui fut de coucher à Paris; , comme son meuble étoit resté à Gac bois, la Reine lui fit paet de sa-t », ble & de son lit pendant cette m », me nuit, nuit heureuse pour la Fra », ce, puisque par un enchassement ,, circonftances si extraordinaires, c'i ,, à elle qu'on est redevable de la na , fance du Deuphin. C'est à din comme il le faut sonsentendre, Daufin qui naquit à 9. mois de là. I fectivement, s'infanto en cet endre ne veut pas dire naquit ou on acce cha, il veut dire fut bati, si l'on po voit se servir de cette expression p grave; c'est à dive, on pressur à la se esprion du Dousse. Cela est si via que Louis XIV. ne naquit passa mi comme Mr. L. C. l'a mai supposse mi en plein jour, & 3, quarts d'heure se lement avant midi; or cela s'accor avec la nuit de la conception done s'agit, car de cette nuit-là jusqu' jour de la naissance de Louis XIV, i a précisément 9. mois.

Ce terme l'infanto, ou, comme l'ai paraphrasé, on proceda à la conse tion êtc. marque le contours de pl ce qui convient fort bien à la premi O 4

#### 220 Nouvelles de la République

re époque de la procréation d'un enfant qui est commune au pére & à la mère, & non pas à la seconde époque, savoir, l'accouchement, qui est une cliose particuliere à la mére seule; car à un fait où 2 agens concourent, un on peut fort bien convenir, ce qu'il ne peut pas faile de même dans un cas où il ne se trouve qu'un seul agent; en esset, il seroit ridicule de dire; par ex. Le 6. de May 1699, on accoucha à Turin d'un beau Prince, & c. il faut dire, le 6 & c. S. A. R. Madame la Duchesse de Savoye accoucha & Cole. Au contraire, mais en continuant Ere. Au contraire, mais en continuant toujours mon idée, on pourroit affez pertinemment dire au fujet de l'heure où LL. AA. R R. de Savoye se vioù L.L. A.A. R. R. de Savoye se virent en particulier 9. mois avant que la Duchesse accouchât, Un tel jour & d une telle beure on procéda dans Turin à un ouvrage de la dernière importance pour toute l'Europe, & qui apparemment donne enuore lieu aujourd'bui à tel un tel Prince en particulier de faire mille graves & folides réstéxions.

Afin, Mon cher Mr. (puis que j'en suis venu si avant) de vous metre mieux en état de juger de tout ceci, il faut vous dire, que Vittorio Siri après avoir, dans les pages 661. & 662.

fait

der Edurad Sapsambierrogd. 321:

filte menticipal une espéce d'inderbyateire que le Chancelier de franceréroit. allé faire à la Reine avec une pergusition de tous ses papiers sur un prétendu commerce de cette Princesse avec son frère le Cardinal Infanc, le tout par les menées du Cardinal de Richelieu (injurieux traitement qui déplut à tout le monde, ) continue sa narration par ces paroles qui se trouvent à la page 66; comme on le peut voir par cet-

te confrontation Divolgate queste fatto she alla certe mevenne stranissimo Es infalente; entre li buens si uddoleraronoi, e quanto compati-vasi Pinnocenna di quello Reincipessa, tento desestavase la direzza dell' intiorabile Ministro nella sua acerba persecutio-ne, della quale non esentavasi alcuno grado da persone. E però vi sit un gran che dire per sutta la d'ameria di mai metione si iardrenepter; andla qualla alstitude rafi il possibile red antennois ; it make i ba dubthe che eglin shat; re den haveffe profeguito ne's face fiers nischtements contro di tei ..... fet il cielo che xomince le coje sublunari genluia soventu instand da gui pensamento humanos suchi basesi aspistundo unido adapathe mesist ucomb se la Regina incipto sustanti

). ş..

## 322 Nouvellés de le Bépublique

1

ĭ

ŧ

. ,, Le bren s'étant répandu à de Cour " d'un fait si éttange & si insolent, tous ", les gens de bien en furent scandali-,, lez, de lorte que plus on plaignois " l'innocence de seste Princelle » plus " auffi l'on déteftdit la duret & de cet , inexorable Ministra dans une perfé-" cution is achaence en ou personne " de quelque rang qu'il fux , n'étois ", épargné. Aufli cela donna-t-il lien ,, à une infinité de caquets par toute ", la France sur une conduite si peu res-", pectueuse & qui faisoit prévoir com-" me d'avance ce qui se devoit atten-" dre à l'avenir. En offet il n'y a au-, cun lieu de douter que ca Mini-", fire..... n'eût continué la trame ", de ses fiéres aigreurs contre cette il-,, lustre Princesse ...... fi le Ciel qui ,, souvent achemine les affaires du mon-, de par des routes tont à fait éloignées " des vues de l'homme, n'eût pas déja ,, arrêté dans fes decrets éternels de ,, faire en sorte qu'à pen de mois de là la ", Reine se trouvât enceinte &c. Immédiatement après cela ( & c'est ce qu'on peut voir à la page suivante 664.) l'Auteur, pour en venin a l'ené-cution de ses Decrets divins qu'il vonoit de préannoncer, raconte la redes Lettres. Septembre 1600: 323:

trafete de Madame de la Fapette; maitreffe du Rui; au Convent de la Vis firation, & celle tout de même duiRoi à Gros-bois; d'oà ce Prince par une impatience de s'éclaireir avec cette Dame patience de s'éclaircir avec cette Dame prit au boût de quelques jours le préstexte d'une chaffe pour joindre cet objet chéri, ce qu'il ésécuta, & avec ul ne telle application, qu'il y employa se heures entières, ce qui est précisément l'endroit du passage dont j'ai pris la liberté, de redresser l'explication, & qui dans less Memorie presendère est suivi immédiatement encore de test suivi immédiatement encore de test suivi immédiatement core de test suivi immédiatement core de test suivi de la constitute suivi de l'entre de test suivi de la constitute de les suivi de la constitute lignes qu'il ont sans doute servi d'achop-pemetic d'Mr. L. C. 19 9 19 90 Colh nascitu al Re d'un sigliomaschio, disspavansi nel regno le Caballetle Gran-

, Il est constant que la naissance d'un partie en France dissipoit entière ment toutes les cabales des Grands de Royaume, &c. Ces paroles disses ont imposé à Mr. L. C. qui apparemment a cru que Vittorio Siri parloit la de la naissance du Daumeomme d'une chofe deja arrivée, aulieu qu'il me fait qu'étales mire confidération vagué thit les leureules unes qu'es qu'en avoir à me promettre de cette naissance qu'il Vénoit: 824 Newvelles de la Republique.

noit de dédlarer par voye d'anticipa-tion avoir été arrênée dans les Decrets divins. Effectivement, Siri ne dit pas en prétérit parfait , que la naissance du Daufin avoit anéanti les cabales &c. mais dans l'énonciation vague d'un tems imparfait il dit que par cette naiffance ses cabales étoient diffipées, c'est à dire, le dettoient effre sitot que la naifsance auroit eu lieu; l'Auteur Italien, en un mor, ne tourne cet endroit de son recit par voye de refléxion génerale & politique & ne le propose pas comme un fait déja arrivé & qui dût être pris des lors au pié de la lettre. ce que je prouve par cette raison qu'à dik ou douze lignes de là il est formellement parlé du Siége de St. Omer le 26. de May 1638. Epoque qui précéda de plus de 3. mois la naissance de Louis XIV. laquelle n'arriva qu'en Sepsembre, toutes circonstances qui font mir que la précédente entrevue de Louis XIII. & de Madame de la Fayette, suivie à quelques heures de là du soupé & du coucher avec la Reine, avoit été en Décembre, 1637. & pou passen 1618. véritable appée, compre chasun fait yn de la naiffance de Louis Michigan of the arms of any Michigan

31.00

des Lettres. Septembre 1699.

Un nouveau fujet qu'il y a de con-jecturer que par confanto, Siti n'a pas voulu dire on accoucha, c'est qu'en Italien infantare n'est pas un terme dont on se serve pour marquer l'état d'une femme qui met un enfant au monde; le véritable mot est partorire. Infant-tare au contraire, dans cette fignisi-cation seroit presque barbare; or Siri savoit les propriétez de sa langue, Qu'on puile un peu pour preuve de ce que j'avance, dans les bonnes sources Italiennes , qu'on lise par exemple le fameux Mr. Leti, on trouvera qu'il no s'exprime point autrement.

Le allegrezze dell' Inghilterra radop piaronsi cun incredibile giubilo, rispetto alla nascita d'un primogenito che partori la Regina li 29. di Maggio 1630 (Théatr. Brit. part IV. lib. V. pag. 498.)

Li 24. d'Ottobre la Regina partori d'un' altro maschio &c. (Ibidem. pag.

502.)

La Duchezza di Yore partori nel Febraro di questo anno (1663.) un' altra figlivola. (V. III. 192.)

Mais, dira-t-on, Infantare ne veut pas dire non plus mettre un enfant sur le métier; s'il aft permis de se servir de cette expression, D'accord, il vous vousez.

326 Nonvelles de la République

répondray-je, cependant je le nie; mais d'ailleurs qui nous empêchera de préfumer que dans une espèce de besoin,
Siri ne se soit pas donné la liberté
d'employer un terme à sa mode; &
qu'étant, par occasion, tombé sur une
matière enjouée, il n'en ait pas pris
sujet d'égayer sa narration, & de gober comme en passant cepetit mot pour
rire? Je ne sais, pour ce qui est de
moy, aucun doute que cet Auteur,
qui a déja assez donné d'autres marques de son panchant, n'ait été presseit peut-être la l'unique cause de
son Ensantement; car qu'il me soit permis tout de même de rite ici à mon
tour. tour.

# ARTICLE

Réponse de l'AUTEUR BU PAR-RHASIANA à l'Article précé-dent.

YON feulement je ne suis pas in-faillible, mais je ne croi pas

l'erre de de l'erre de l'e parce qu'infentare ne fignific jamais qu'enfanter; ist non pas faire un enfant à une femme: Infantamento, qui est à la marge, ne fignifie non plus autre chose qu'enfantament. Je ne nie pas qu'on se dise partorire pour dire enfan-ter; mais je soûtiens qu'infantare ne si-gnisse que la même chose. Ce que l'on peut voir dans le Dictionaire de la

Crusca, & dans les autres.

II. Siri ne dit rien du tout de la naissance de Louis XIV. que sur la fin de l'année 16,8. à la page dont il s'agit. S'il avoit entendu parler de la concep-tion, il en auroit du patler sur la sin ale l'année 1637. Or il commence à raconter les évenemens de l'année 1638. depuis la page 541, c'est à dire 124. pages auparavant; & il continue à en parler jusqu'à la page 681. Ainsi à la page 665. il doit parler de la naissan-ce du Dausin, comme d'une chose pré-sente, puis qu'il en est à la fin de l'an528 Nonvelles de la République

tice royal & guilliten a rich die uit. Teurs.

III. Mais suppose que Siri eut vou-fu parler de la conception de Lours XIV. il auroit commis une grande faute; est posant en sait; qu'il sui conçu cette nuit-là, parce que vest une chose que l'on ne peut savoir au ju-ste; à moins que le Roi Louis XIII. n'eut point couché avec la Reine quelques femaines devant, ni quelques femaines après; ce dont din ne ditrien, & qui n'est guere apparent; parce que la Reine faisoit ce qu'elle pouvoit; pour engager le Roi à coucher avec elle y dans l'envie d'avoir des enfans. Tout le monde sait qu'on ne peut pas Tout le monde lait qu'on ne peut pas compter surement le terme de la conception à un mois près. Hoù vient que les Remmes d'yntompent tous les peut les remmes d'yntompent tous les peut les remmes d'yntompent tous les peut des remmes de la conception des remmes de la conception This de Siri. -nulling of objections of billing to being -biggereds on the control of the Charles of the Charl

### ARTICLE VII.

HISTOIRE DE LA SCISSION ou division arrivée en Pologne le 27. Juin, 1697. au sujet de l'élection d'un Roi. Par M. DE LA BIZAR. DIE'RE. A Paris chez Jean Jombert, 1699. in 8. pagg. 261. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

N nous avertit dans la Préface de cet Ouvrage, que c'est une suite de l'Histoire des Diétes de Pologne, qui parut en 1697. Que les Polonois ont engagé l'Auteur à écrire cette se-conde Relation, & lui ont envoyé, se-lon la parole qu'ils lui avoient donnée; toutes les instructions nécessaires. Si les Mémoires sur lesquels l'Auteur a travaillé sont bien fidéles, ce Livre ne sauroit être que très-curieux.; puis qu'on y voit une infinité d'intrigues secrétes dévelopées; & les causes d'un grand nombre de faits, dont le public n'avoit our parler que superficiellement, Cette Histoire commence à la mort du Roi de Pologne, & finit à la réunion du Cardinal Primat & de ceux de son Par-

### 330 Nouvelles de la République

ti, qui tenoient pour le Prince de Contt, avec le Parti du nouveau Roi de Pologne. Nous n'entreprendrons point d'abréger ici cette Histoire, parce que nous ne saurions le faire, sans remplir cet Extrait de quantité de choses, que personne n'ignore; & que cela même nous obligeroit à en omettre quelques unes d'assez curieuses. Ce sera uniquement de celles-la dont nous composerons cet Article.

Jean III. Roi de Pologne dernier mort s'étoit persuadé, que pour con-server la Couronne dans sa Maison, il devoit amasser des richesses, qui distribuées à propos au tems de l'élection, gagneroient à son Fils les sufrages négagneroient à son Fils les sufrages né-cessaires pour lui succeder; mais en laissant beaucoup de biens à sa Famil-le, il ne lui laissa que très-peu d'amis; parce qu'il ne put amasser tant de ri-chesses, sans mécontenter bien des gens. Un Juis de Casal nommé Jonas s'insi-nua à la Cour, sous la qualité d'habile Medecin. Le credit de celui-ci y atti-ra quantité d'autres Juiss, & l'un d'eux qui s'appelloit Bethsal, informé de l'in-clination du Roi & de la Reine, pro-posa de prendre à ferme une des terres du Roi; dont il ofrit un tiers au delà de sa juste valeur, sa proposition su de sa juste valeur, sa proposition sut agréades Lettres. Septembre 1699. 331

agréablement reçue, & on l'engagea à prendre les autres Domaines, qu'il accepta à de pareilles conditions. Le Prince parut si content de sa conduite, qu'il accorda diverses graces à sa sollicitation: & l'on vint ensin chez lui preschander les applicates accepts. citation: & l'on vint enfin chez lui marchander les emplois vacans, & celui qui en donnoit le plus étoit le plus agreable: enfin, il ne se dissribua plus de charges, de quelque importance qu'elles sussent, qu'à ceux qui en avoient stipulé avec lui. Les Polonois détessionent l'aveuglement du Prince & l'Auteur d'un si grand désordre. Le moyen qu'ont les Rois de Pologne de se taire des créatures par la distribution des emplois, devint inutile entre les mains de ce Monarque, parce une les mains de ce Monarque, parce que ceux qui les obtenoient, croyant les avoir bien achetez, ne lui en avoient aucune obligation. Ses Enfans ont referrilles, funestes effets de cette malheur

reuse conduite:

Une autre raison, selon l'Auteur, qui a éloigné du Trône la Famille Royale, c'est qu'elle n'étoit pas d'accord avec elle même. Depuis le mariage du Prince Jaques qui étoit l'Ainé, la Reine sa Mère avoit donné présque toute son affection au Prince Aléxandre, elle ne l'avoit pas jugé indigne

### 112 Nonvelles de la République

du Trône, & s'en étoit expliquée peut-être troff ouvertement. L'Ainé en avoit conçu me telle indignation, qu'il en avoit offsié les sentimens de la nature; la Reine à son tour n'avoit plus considéré le Prince Jaques comme son Fils. Elle ne se déclara d'abord ni pour, ni contre lui; & il sembloit, dit l'Auteur, qu'elle àimoit mieux être Epouse d'un Roi que d'en être la Mêre. On prétend que c'étoit sur le Comte Jablonowski Grand Général de Pologne, qu'elle avoit jetté les yeux, & qu'elle étoit convenue de travailler pour lui, à condition qu'elle sournirdir Pargent pour gagner les suffrages, & qu'il partageroit le Trône avec elle. Trône avec elle.

La Maison de Sapieba la plus puis-fante de Lithuanie étoit ennemie irréfante de Lithuanie étoit ennemie irréconciliable de la Famille Royale, parce que le Défunt Roi, jaloux de cette
puissance, avoit pour l'abaisser, élevé
la Famille des Kraisapins originaire de
Konigsberg à un si haut degré, qu'à
peine osoit-elle y prétendre. Ce sut
ce qui jetta la maison des Sapiella dans
le parti du Prince de Contr.; se qui sit
que la Reine porta l'Armée de Lithuanie à se consédérer contre cette Maifon. L'Auteur prétend que cette Prin-

des Lettres. Septembre 1699. 3: cesse. le Cardinal Primar, & l'Ai bassadeur de France agissoient d'abc de concert; mais que ceux-ci l'aba donnérent parcel qu'elle ne voulut i suivre leurs avis. Voyant que ses a tres desseins ne pouvoient réussir, e se déclara pour le Prince Jaques; m on suppose toute la Nation si ennen de la Famille Royale, qu'il ne fi pas s'étonner si elle se réussit poi L'Ambassadeur de France eut le sec de faire entendre que l'Armée de ! thuanie ne s'étoit confédérée ; qu' faveur de ce Prince, & cette r fon, jointe à l'argent qu'il dist bua, rétablit la bonne intolligence s tre les Partis de ge Duché, qui pron rent de la déclaier en faveur du Ca didar ; que ce Ministre propofero On mit encore son le compie de la R ne la Confédération de l'Armée de l logne, & l'entrée des Tartares de le Royaume. Son dessein étoitie d oh, de faire précipiter l'élection, a que les Candidats étrangers n'ay: pas le loifir de négocier, les Polori

l'hiver. La Reine voulut se faire un honn d'av

te déterminallent en faveur du Prin Jaques. Toutes ces pratiques fun déconvertes, & l'élection renvoyée ap

## Nouvelles de la République.

d'avdir appaisé l'Armée, & fournit sinquante mille écus que ces Troupes demandoient: Elle crut s'attirer par là les complimens de la Noblesse; mais on se contenta de dire, que ceux qui excitoient des revoltes, étoient plus obligez que les autres à les appaifer.

fer.

L'Auteur infinue que la France ne pensa qu'assez tard à proposer le Prince de Conti. Elle voulut, dit-on, se venger de ce que le désunt Roi, à la Diéte de 1674, avoit employé en apparence ses soins pour les intérêts de cette Couronne; & qu'il avoit effectivement travaillé pour lui-même : le souvenir de cette surrigue, joint à l'indisserice, so à la haine même que le Prince Jaques avoit pour les Brançois, dont il ne sous aucun à son service, sur le que le Roi très. Chrétien écouta les propositions que lui sit son Ambassadeur, de mettre sur le Trêmé de Pologue un Prince de sons sans

for lang.

La Reine, comme on vient de le voir, avoit déja employé une bonne partie de fon argent, l'Ambassadeur de France trouva le secret de la dépouiller du reste, afin qu'elle ne pût s'est fervir en faveur de fon Fils, & de le

rendre

des Lettres. Septembre 1699. 334

rendre même utile au Roi son Maître, pour l'exécution de ses desseins. Il lui proposa d'envoyer deux millions en france, pour les mettre en constitué tion de rente, comme une ressource à tout événement. Il lui sit connoitre la sureté de cèt emploi & le profit, qui en reviendroit; elle se laissa ébloüir par cette affurance: & afin que ses deux Fils Alexandre & Constantin ne donnaf-sent de l'ombrage à son Fils ainé, elle les envoya en France, avec cette somme, ce qui aolieva deruiner le parti du

Prince Jaques.

Après: avoir expliqué toutes ces intrigues. l'Auteur parle de tous les Pré-tendans à la Couronne de Pologne, & n'onblie pas le Prince Don Livib Oder fealchi, Neven d'Innotent XI. Les Polonois se moquérent de ce Candidat. & firent même des Pasquinades contre lui. L'Inventaire de ses biens, qui a été publi é dans quelques Journaux, étoit de leur invention ; et pour le rendre plus ridicule; ils niv avdient pas oublie; deuk Statues antiques de Remus & de Romulus; &cionemedaille d'Ochim en bronze destinée à payen deux quartiers à l'Armée : après ces Satires, il ne fut presque plus parlé d'Odescalchi.

Le Castelan de \*Culm, homme d'esprit & d'intrigue, & qui de Luthé-rien avoit embraffé la Religion Catholique R. pour devenir Sénateur, fort attentif à sa fortune, avoit été dans les intérêts du Prince Jaques, tant qu'il avoit crû ce Prince en état de réussir: mais le voyant décliner il entra dans mais le voyant deciner il entra dans le parti de France avec tous les Pruffiens. Il y sit son devoir quélques mois, après quoi il l'abandonna, sous prétexte que l'Ambassadeur de cette Couronne ne lui donnoit pas assez de part dans sa consiance. Il avoit épousé une fille du Général Flemming, qui éroit au fervice de l'Electeur de Branches. debourg: il aprit de son Beaupère; que l'Electeur de Saxé asloit une passe son de monter sur le Trofionzismesurée de monter sur le Trône, il en écrivit au Chevalier Flemming, Colonel d'un Régiment dans les Froupes de Saxe, & cousin Germain de sa semme ; se sur la réponse il partit de se rendit à Dresde. Il explique à l'Electeur le Système que le Prince de Conti avoit résolu de suivre pour monter sur le Trône, & lui dit que quoi que le parti de ce Prince sur que le parti de ce Prince fur trèspuissant, il ne serost pas impossible de prince sur le parti de l

le détruire s'il vouloit suivre le même plan. C'étôit, entr'autres choses, de promettre solennellement à la Répurblique d'employer trois millions pour payer les Armées, & de faire voir cette somme aux Commissaires avant l'élection. Il ajouta que l'Ambassadeur de France ne pouvois s'aquitter de ses promesses, que depuis les cinq ou six cens mille strancs qu'il avoit reçus, on ne lui avoit envoyé que six-cens mille livres sur Dantzic, qu'il avoit été obligé d'en saire protesser les Lettres de change, & que la Reine étoit assez sure des Banquiers de cette Ville, pour espérer que dans la suite ce Ministre ne seroit pas mieux servi.

L'Electeur sujvit ce projet avec exas citude. Il sit avancer quelques Troupes à Torgau près de la Silésie, sous prétexte d'entrer au nom de l'Empeareur dans les affaires de la succession de Mekelbourg. Il amassa de l'argent en diligence, & par la vente de ses droits sur la Succession de Saxe-Lawembourg, & des revenus de son Domaine de Milinie, par les contributions extraordinaires dans ses Etats, par le payement des subsides que l'Empereur lui devoit depuis trois ans, & par d'autres moyens; il se trouva toutes les sommes

nécessaires; lors que ses Competiteurs étoient déja épuisez, & qu'en particu-lier l'Ambassadeur de France n'en pouvoit avoir, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, & par divers autres contretems dont on pourra s'instruire dans notre Auteur. On y verra aussi les raisons particulières, qui obligérent la Cour de Vienne à favoriser les intentions de l'Electeur de Saxe. On n'avoit pas sû jusques ici 'pourquoi le \* Non-ce du Pape entra dans le même parti; & frapa le plus grand coup en confirmant fors de l'élection, le certificat de l'Evêque de Raab, qui portoit que l'Electeur avoit fait abjuration du Lulecteur avoit fait abjuration du Luthéranisme. L'Auteur nous aprend
ici, que le Nonce sit cette démarche
en reconnoissance de ce que l'Electeur
avoit procuré la liberté d'un de ses
Neveux prisonnier des Turcs, que
la France, à qui le Nonce s'étoit d'abord adresse, n'avoit pû, ou n'avoit
pas voulu procurer. Ce sut le Chevalier Flemming, que l'Electeur envoya
en Pologne pour négocier ses intérêre. en Pologne pour négocier ses intérêts; & l'on dit qu'une des raisons qui le fit réussir, sut qu'il s'y prit plus tard, que l'Ambassadeur de France, qui, pour

Davia.

<sup>1</sup> Le Marquis David.

des Indians. Septembre mos. 339

cela même, ne par faire donner l'exclusion à l'Electeur dans les petites
Diétes, comme on croit qu'il eût pu
faire, s'il eut plutot sû les prétensions
de ce Prince.

Comme c'est la coutume que les Amebassadeurs des Princes haranguent du
bassadeurs des Princes haranguent du
Diéte avant l'élection; on fut surpris
d'apprendre que celui de France n'eut
point suivi cette coutume & se sur
point suivi cette coutume & se sur
contenté de faire imprimer les offres
du Prince de Conti; & d'en répandre
les exemplaires. Notre Auteur en explique la raison. Le Ministre de l'Empereur, qui lut sa Harangue dans la
Diéte, sut interrompu par des gens,
qui trouvoient, qu'il ne s'exprimoit
pas dans les termes d'honneur, qu'on
doit employer quand on parle à une
République libre & courennée; & parce qu'il ne changeoit point ses expressions, on ne cessa de lui dire des injures, dont il sut si outré, qu'il lui prit
un saignement de nez, qui, joint aux
clameurs, l'empêcha de poursuivre.
Ceux qui étoient du parti de ce Ministre dirent qu'ils auroient leur revanche le lendemain, lors que l'Ambassadeur de France harangueroit. Celui-ci
en su s'exposer à recevoir cèt assont.

P 2 Les

Les affaires de son Candidat étoient cependant sur un fort bon pié. Il s'en faloit pendant fur un fort bon pié. Il s'en faloit beaucoup que tous les autres prétendans entemple n'eussent autant de sufrages, qu'il en avoit lui seul; et si le Gardinal Primat eu voului prositer du teins pu pour proclamer le Prince de Conti, lors que les Compagnies des 29. Palatinats; qui vouloient presque toutes ce Prince, étoient rangées d'un côté; tandis que celles qui étoient d'un autres Prétendans étoient de la fait des les seus des la contra de la contra tre; l'affaire auroit été décidée en faveur du Candidat François; mais com-me les Esprits étoient fort échaufez, & qu'il étoit dangereux qu'on n'en vint à une bataille, le Cardinal se laissa per-suader de renvoyer au lendemain, sous prétente que la nuit s'aprochett; & donna lieu par ce moyen à la réunion des Partisans des autres Candidats en faveur de Saxe, & à la double éle-ction, qui fe fit le jour suivant. On nous aprend que Saxe n'eut pour lui, que quarante Compagnies compté tou-tes celles qui conjent pour les autres Candidats, & que le Prince de Conti en eut plus de deux cens dix.

L'Aureur explique dans la suite les contretems, qui sirent parostre que la France agissoit froidement dans une af-

aire

der Lettres. Suprembre: 1669. 341

faire de cette conféquence; les raisons du mauvais succès du Voyage du Prince de Conti, dont la principale sur l'irrésolution de Sapieha; Cénéral des Troupes de Lithuante; Et tout ce qui se passa de plus confidérable durant le réjour de ce Prince à la rade de Dantzic. Tout cela est fort curieux et mérite d'être su ; mais il est tems de finir cet Article, pour donner place à quelques autres.

ARTICLE VIII.

CATALOGUE DE LIVRES
Nouveaux, ou visitiprimen depuis
peu, accompagnet, de paciques
Remanques.

L

L'HISTOIRE DE MOYSE tirée de la Sainte Ecriture, des Sainte Pérres, des Interprétes, & des plus que cient Ecrivains. A Luxembones 1600. in 8. pagg. 124. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

L femble que Moyle, qui étoit infipiré de Disu , & qui , d'affleure devoit favoir es qui lui étoit arrivé ; P 3 nome des Lettres. Septembre 1699. 343 par la proximité des tems & des lieux. 3. La troisième, que les Juiss étant ex-trêmément entêtez du mérite de leur Nation, ont inventé quantité de fables, & exaggeré tout ce qu'ils ont crui être à leur avantage; & que les autres Historiens étant emiemis des Juiss, & ayant inventé beaucoup de fables, pour les décrier; il est constant que les faits dont les uns & les autres conviennent font véritables, & que ceux qui ne font pas contestez par l'un ou par l'autre parti, peuvent au moins passer pour probables, lors qu'ils s'accordent avec l'Ecriture Sainte. Sur la fin de la Vie de Moyse, l'Auteur fait diverses remarques sur les Livres de ce Législa-teur, & sur les occasions qu'il a eu de les écrire; de même que sur les autres Livres de l'Ancien Tessament, & sur les versions qui en ont été faites. Il nous promet aussi un Ouvrage sur l'Infpiration.

L'HISTOIRE CRITIQUE des Personnes les plus remarquables de tous les Sidcles. Fome Premier. A Paris, 1699 in 12 pagg. 316. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

L'Est ici une nouvelle production de M. Bordelon, Auteur de divers autres Ouvrages, tels que sont les Remarques ou Réflexions Critiques sur les plus belles & agréables pensées des Auteurs Anciens & Modernes; les Caractéres naturels des Hommes en cent Dialogues; les Philosophes à l'encan; le Théatre Philo-sophique; la belle Education; & plusieurs autres Ouvrages compris dans les huit Volumes de les Diversitez Gurienses. Ce dernier Livre dont nous n'avons vû en-core que le premier Volume, contient en diverses Lettres tout ce que l'Auteur a lû ou pensé de remarquable sur tou-tes les personnes de tous les Siécles en remontant jusques à Adam. On y voit ce que l'Ecriture dit de œux dont il est parlé dans ce Saint Livre, les conjecures des Savans sur leur sujet, & les xéveries des Rabins, & des autres Auteurs du même caractère. M. Bordelon y étale beaucoup de lecture, & sur-tout des Livres Modernes. Il ne s'est pas fait une loi fi scrupuleuse de ne point abandonner son sujet principal, qu'il ne se jette affez souvent dans des digressions. Il y en a une affez curieuse, sur la plainte, qu'on ne cesse de faire, du grand nombre de livres, qui s'impriment tous les jours. Il remarance des Letting Septemberretig. 345:

que d'inventilione d'homassique de que adime enfidicatement qui sote de la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre, il n'y a que dixes dons soute la terre de la confiderable des Livres. En Anderer se Londres & Quint; len France Parts. & Lyon; en Hollande Amfterdate; & Utrecht; en Allemagne Leiplic; & voi-la presque rome. la preference (O.T. T. 1717)

the second residence of the

HISTOIRES SUBLIMES ET ALLEGORIQUES. Par Madame la Comtesse D . Dédices aux Fées Modernes. - A Paris, 1699. in 12. pagg. 444. Et le trouve à Amfterdam, chez Henri Desbordes.

A LGKE tout ce qu'ont pu dire certains Auteurs contre les Con-Tes des Fées; en voici encore un Vo-Inme; qui marque assez que le Public n'est pas dégoûté de cette sorte d'Ou-vrages. La Dame qui l'à composé nous avertit qu'este a pris les klées de quel-ques une de ses Contes dans un Auteur anelen, intituté, les Facesseuses nuits du Seignour Straparolle, imprimé pour la leititente sois en 1613, ce qui marque allez,

346 Nouvelles de la République ...

affez; que cen étrpas d'aujourdhui, que les fortes d'Ouvrages ont été du gout de bien des lecteurs. Après tout, la lecture de ces Livres, vaut bien une infinité d'autres divertifiemens, que l'on prend tous les jours; à la regarder pas ce qu'il peut p avoir de moral.

#### ÍŸ.

L'ILIADE d'HOMERE. Première
Partie. in 12. pagg. 527. Seconde
Partie. pagg. 555. L'ODYSSE'E
d'HOMERE? Première Partie.
pagg. 412. Seconde Partie; pagg.
411. A Paris, 1699. Et se trouve
à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

OMME ce n'est ici qu'une seconde Edition, & que par conséquent cette Traduction d'Homère est affez connuë: il seroit inutile d'entreprendre de parler de la méthode de M. Dacier, & des régles qu'il a observées: mais parce qu'il y a peu de gens, qui lisent les Présaces, peut-être tout le monde n'a pas vû l'éloge que ce Savant sait de son Auteur. Sans se mettre en peine de tout ce que quelques Modernes ont avancé contre cet ancien Poëte, il soutient.

des Lettres. Septembre 1699. 347 tient, que les imaginations d'Homére sont nobles, ses pensées toujours solides, toutes ses comparaisons justes & naturelles, & ses descriptions merveilleuses: qu'il garde exactement les bienséauces des mœurs, qu'il est animé du beau seu qui sait les Poètes, qu'il est riche de son sond; & qu'ensin ses Ouvrages sont d'un caratière, où personne n'est jamais arrivé, & que l'on a toujours tâché d'imiter.

#### ARTICLE IX.

### Extrait de diverses Lettres.

D'Angleterre. La Mort de la Duchesse de de Mazarin a donné lieu de traduire en Anglois les Mémoires de sa vie, que l'Abbé de S. Real avoit publiez en François il y a 25. ou 300 ans, & de les faire passer pour une piéce nouvelle, quoi qu'on n'y ait ajouté que le jour de sa mort. Vous ne serez, peut-être, pas saché, que je vons fasse part de l'Ecrit ci-joint, qu'on a trouvé sur la table de cette Duchesse, après sa mort. Vous jugerez à la première lecture, qu'il ne peut être sortique des mains de M. de S. Evremont.

,, Jugement que Madame de Matarin' ,, m'a demandé sur Malberbe, Voi-,, ture, Sarrasin, Benserade, Cor-,, neille, Racine, Despreaux, & ,, Perrault.

"Malherhe a toujours passé pour le ", plus excellent de nos Poetes; mais plus ", par le tour & l'expression, que par l'in-

, vention & les pensées.

"On ne fauroit disputer le premier rang "à Voiture en toute manière ingénieule ", ou galante. C'est assez à Sarasin de le ", suivre, pour être égal au plus estimé

" des Anciens en ce genre-là.

"Benferade a un caractére si particu-"lier, une manière de dire les choses si "peu commune, qu'il fait soufrir les "pointes & les allusions aux plus déli-"cats.

,, Dans la Tragédie, Corneille ne sou-,, fre point d'égal, Racine ne veut point

, de supérieur.

Muliere a pris les Anciens pour mo-, delle : inimitable à ceux qu'il a imi-

"tez s'ils vivoient encore.

"Despreaux fait honneur à notre "Siécle. En faire l'éloge, ce seroit entreprendre sur ses Ouvrages, qui le sont "eux-mêmes.

" Perrault a mieux trouvé le défaut des

des Lettres. Septembre 1699. 349

"Anciens, qu'il n'a prouvé les avanta"ges des Modernes. Mais, si on lui re"proche qu'il a trop de zéle, pour son
"Siécle, il fait bien voir qu'on a trop
"de respect pour l'Antiquité. A tout
"prendre, son Livre est bon, curieux
"utile, capable de nous guérir de beau"coup d'erreurs. J'aurois souhaité que
"le Chevalier eut fait moins de contes,
"que le Président eut plus étendu ses rai"sons, l'Abbé resservé les siennes.

"Vous voulez que je vous parle de "moi-même; je le ferois à ma confusion, "avouant que je ne mérite aucun rang "parmi ces Illustres. Si un autre avoit "eu l'avantage que j'ai eu de recevoir "les impressions que vous faites sur les "esprits; il auroit passé les Anciens &

, les Modernes.

On a traduit en Anglois le Corps de Chirurgie de Mr. de la Vauguion. On est occupé à traduire en la même langue le Parrhasiana; de même que les Amusemens sérieux & Comiques; mais il y aura dans ce dernier de grandes Additions accommodées au génie Anglois. On a fait une nouvelle Edition en 12. Volumes in 8. de l'Histoire Romaine en Anglois depuis la fondation de Rome jusques au transport du Siège Impérial à Constantinople par

## 350 Nouvelles de la République

l'Empereur Constantin. On a aussi fait une troissème Edition en deux Voll. in 8. du Livre qui a pour tître. A detection of the Court and State of England, during the four last Reigns, and the Inter-reguum Confissing of private Memoirs &c. with Observations and Resections: And an Appendix, discovering the prefent State of the Nation. Wherein are many secrets never before made publick: As also a more impartial Account of the Civil Wars in England, than has yet been given. C'est-à-dire, ,, La Dé-,, couverte de la Cour & de l'Etat " d'Angleterre, durant les quatre der-niers Régnes, & l'Interrégne. Com-" posé de Mémoires Secrets, &c. A-" vec des Remarques & des Réfle-" xions. Et un Appendix, qui expli-" que l'Etat présent de la Nation; où il y a plusieurs secrets, qui n'avoient " point été publiez ci-devant : Avec " un recit plus desintéressé des Guerres " Civiles d'Angleterre, qu'on n'en a " encore donné jusques ici. On a traduit en Anglois les Voyages de Barthelemi de las Casas. On a ausfi imprimé, Discourses concerning Go-vernment, by Coll. Algernon Sidney, Son to Robert Earl of Leicester, and Ambas-sador from the Common Wealth of England

Lettres, Septembre 1699. 352 Bland to Charles Gustavus King of Sweden. Published from an Original Manuscripe of the Anthor. C'est-à-dire. Discours sur le Gouvernement, par le Colonel Algernon Sidney, Fils de Robert Courte de Leicester Ambassadeur de la République d'Arigleterre près de Charles Gustave Roim de Suede. Publié sur l'Original Manuscrip.

, nuscrit de l'Auteur.

On dit qu'un nommé Hawksbee & inventé une nouvelle sorte de ventouses, où l'on n'a besoin ni de seu, ni de sucer avec la bouche. On assure aussi que M. Bardon Ministre à trouvé les Longitudes. On le fait fort versé dans les Mathématiques; mais je ne crois pas qu'il en soit encore venu au grand point, c'est-à-dire à la Démonstration. J'aprens que sa Majesté veut entretenir quatre Etudians dans les deux Universitez d'Angleterre, deux dans châcune; afin qu'ils s'apliquent uniquement aux Langues Orientales, & principalement à l'Arabe; & cela, parce qu'il n'y a presque personne dans toute l'Angleterre, qui posséde bien cette Langue, & qui entende les Lettres qu'on reçoit ici de Turquie. Un Jeune Allemand nommé Meurerus, & qui passe pour avoir de l'érudition entreprend

**a** (

352 Mouvelles de la République

de donner dans peu une Historia Lites raria, & primo quidem Philosophica. Je ne sai si ce sont les Disputes survenues au sujet du Théatre Anglois, qui ont produit un Livre nouveau, qui a pour titre. Historia Historionica e An Historical Account of the English Stage, sherving the Ancient Use, Improvement, and Perfection of Dramatick Representations, in this Nation. In a Dialogue of Plays, and Players. Cest-a-dire, Histoire de la Comédie, on Recet Historique du Theatre Anglois, faifant voir l'ancien Ulage, le Progrès, & la Perfection des Représentations Dramatiques en Angle-terre. Dans un Dialogue des Acteurs avec les Actrices.

On imprime à Oxfort le second Volume du Spicilegium SS. Patrum at & Haretitorum Seculi post Christum natum I.

11. & 111. de M. Grab. M. Hyde Professeur en Langues Orientales, fait imprimer l'Histoire de la Religion des anciens Perses & de leurs Mages en Latin.

M. J. Keill fait imprimer une Replique aux Réslexions du Docteur Burnet & de M. Whiston sur son Examen de leur Théorie de la Terre. On imprime aussi à Oxfort Hermogenia Rhetorica Gr. Lat. oum Var. Lest. Annot & Indicibus, Studio Eduardi Dechair & Hu-

des Leures. Septembre 1699. 333

gonis Hunchin. On y fait une troisième Edition des Animadversiones Philologica & Historica de Thomas Cremius. M. Edoñard a sous la presse la quatrième Partie de son Preservatif contre le Socinianisme, in 4. On imprime encore dans la même Ville, Novam Testamentum Grace, cum variis Lectionibus plusimorum Codioum Gracorum, & Interpretum veterum amnis ferme Dialectie expositionibus, curà Johannis Mill, S.T.D. in solio.

Institutiones Grammatica Anglo-Saxonica & Macso-Gothica. Estituto sevanda auctior multo & emendation maim
prima. Institutiones Grammatica Franco-Theorisca, seve. Grammatica Francita
Rudimenta. Auctiore Georgio Hickesso
Esclesia Anglicana Presbytero. Nunc
primum prodeunt. Accedit Grammatica
Islandica, per Runolphum Jonam sandam
composita. Editio tertia aucta & ornata
Studio Georgii stickessi, S.T.P. subjungitur Catalogus Librorum Septentrionalium & C.

Voici le tître de deux autres Livres d'importance qu'on imprime aussi à Oxfort. Sancti Patris Justini & c. Opera. Item Athenagora Atheniensis legatio pro Christianis, & de Resurrectione Mortuorum: Theophili Antiocheni ad Autolycum Libri tres. Tatiani Assprii Oratio ad

354 Nouvelles de la République

Grecos. Hermie Philosophi Gentilium Philosopherum irrisio. Horum omnium Exemplaria antehac vitiosa emendavit, Interpretationes correxit, Sylburgii, Perionii, Stephani, Brureri, Billii, Casandoni, Salmasii, aliorumque Observationes digessit: suas demum addidit Tho. Creech. in fol.

Dionysii Halicarnassensis Opera Omnia Gr. & Lat. Fol. Duobus voluminibus somprehensa. Quorum prius Antiquitates Romanas complectitur, posterius Tratatus ejustam Rhetoricos & Criticos. Horum omnium exemplaria tam edita quam manuscripta contulis; Interpretationes emendavit; Glareani, Sylburgii, Stephani, Casauboni, Ac. Porti, Aliorumque Observationes, quibus sux & medela locis obscuris & vitiosis adfertur, summa cura digessi; atque Indices demum Gracos & Latinos locupletissimos & c. addidit Joannes Hudson. Accedit Chronologia accuratissima per Henr. Dodwellum.

Le même M. Dodwell fait imprimer dans la même Ville d'Oxfort, Dissertationes, de Usu Cycli Metonici, & Calippici Civilis, de Cyclis Metone antiquioribus, & Cyclis Olympiadum Civilibus; de Cyclis Delphicis & Beoticis.

des Lettrer. Septembre 1699. 355 de Isthmiis, & Cor. & Sia. Cyclis &c. Item Annales Thucydidis.

On imprime aussi un Xenophon Gree & Latin avec les diverses leçons, en six volumes in 8. & les Annales de Xenophon par les soins du même M.

Dodwell.

De France. On vient d'imprimer in 4. Discours prononcez dans l'Académie Françoise, le Samedi 27. Juin 1679. à la Réception de Mr. de Valintour Sétretaire Général de la Marine, & des Commandemiens de Monseigneux le Comte de Toulouse. Le premier de ces Discours contient l'éloge de Monsieur Ravine, le second celui de Mr. de Valincour, que le Roi a choisi pour continuer son Histoire. On a imprimé à Tours, la Vie de S. Martin de Tours, avec l'Histoire de la fondation de la même Eglise. Il vient de paroître un sixième Tome des Mémoires pour servir à l'Histoire Eccléfiastique des fix premiers Siecles, par M. Le Nain de Tillemont. Ce Volume comprend l'Hultoire des Donati-fles, jusques à l'Episcopat de S. Augusin; celle des Ariens, jusques au Régne de Théodose, celle du Concile de Nicée &c. On a imprimé à Rouen, une Differtation fur Sainte Marse, Madelois prouver que Marie Madeleis ne

## 356 Norveller de la République

ne; Mure Sœur de Marthe, & la Femme pécheresse, sont trois semmes disférentes. C'est M. Anquetin Curé, qui en est Auteur.

en est Auteur.

Mr. Rolle de l'Académie Royale des Sciences a publié un in 4. contenant les Méthodes pour resondre les Questions indéterminées de l'Algebre. Ces Méthodes sont celles qu'il avoit promises dans son Traité d'Algébre, imprimé en 1690. On vend chez Jaques Villery: Libraire un in Fol. qui comprend l'Histoire de tous les Cardinaux françois de maissimen, en qui ont été promis au Cut divalat pur l'expresse recommandation des Rois de Prance, pour les grands servites, qu'ils out rendus à l'Etat & à la Couronne, &c. Par François du Chesne, fils d'André &c.

L'Académie des Sciences fait imprimer un in 12. de 16. ou 18. feuilles avec des Figures; qui est un Traité de la Circulation du Sang de M. Mery, contre Mess. Du Vernay, Verrebyen, de Bussiéres, & autres Anatomistes, avec la Relation des Opérations d'un certain Frére Jaques espèce d'Hermite, qui a trouvé une méthode de tailler les Malades de la pierre sans les lier, & de les remettre sur pié au bout de huit ou dix jours. Cette même Académie doit don-

des Liettres. Septembre 1699. 357

donner pluseurs pièces journalières, d'une, de deux, ou de trois feuilles quais cela n'est réglé ni par mois, a autrement. C'est ce qu'on appellesse Mémoires de l'Académie des Sciences. Mais M. de Fontenelle, qui en est 86-c. Centeire, donnera tous les lans une Re-

lation in 4. de tout ce qui se sera passe durant l'année dans l'Académie.

M. J. de la Rouvière Médecin du Roi, & Intendant des eaux de Forges a publié un Nouveau Système des Eaux Minerales de Porges où l'on décon-vre par phusieurs expériences, quelle est la nature de ces eaux, & à quelles maladies elles conviennent; avec plusieurs. Observations de personnes, qui ont été guéries par leur usage. On vend à Paris, Cadex Selectorum Canonum Eccleris.

is, Codex. Selectorum Canonum Esciefie Metenfis., que observari mendavite
Illustriss. Henr. Carolus du Cambout deCoislin, Episcopus Metensis, &c.
Des Pay-Bas. Mess. Huguetan impriment la Vie de l'Empereur CharlesQuint, par M. Leti, en 4. volumes in12. (Nous parlerons le mois prochain des
deux Volumes de Lettres du mêmo Autour.) On trouvera bientôt chez le Sr. De Lorme à Amsterdam. Historia Cultus Sinensium, seu varia Scripta de Cul-tions Sinarum inter Vicarios Apostolicos Gal-

### 358 Nouvelles de la République.

Gallos, aliosque Missionarios, & Patres Societatis Jesu Controversis; oblata Innocentio XII. Pontifice Maximo & Sacre Gongregationi Eminentissimorum Cardinalium dirimenda buic cause prepostorum. Adjuncta Appendice Scriptorum Patrum Soc. Jesu de cadem Controversia. Colonie. in 8.

Les Héritiers d'Antoine Schelte impriment, Zaide Histoire Espagnole par M. de Segrais, avec le Traité de l'Origine des Romans de M. Haet; en deux Volumes in 12. sur une nouvelle Edition, qui vient d'en être faite à Paris. Vous savez que ce Roman a paru joint avec la Dissertation de M. Huet, il y a déja plus de vint ans, & qu'il a été fort applaudi. Les Fréres Van Dole ont sait une nouvelle Edition des Annales Galantes de Madame de Villedien.

Le Sr. Henri van Rhijn, Libraire à Delft, débite un in 4. qui a pour titre. Panegyris Jansenians, seu Testimonia Eruditorum Visorum celebrantia Librum, cui Titulus: Cornelii Jansenii Episcopi Iprensis Augustinus; addito Prologo Galeato, hodiernis controversiis non parum Illustrandis accommodo. Per Paulum Aurelium, Theol. Timaleten.

On a fait une nouvelle. Edition des .

des Lettres, Septembre 1699, 359 Avis salntaires aux Péres & aux Méres, qui veulent se sauver par l'Education Chrétienne qu'ils doivent à leurs Enfans. A tous ceux qui sont chargez de l'Education de la Jennesse. Et aux Enfans même, qui ont un dést surée de vivre Chrétiennement. Cette Edition est, dit on, augmentée par l'Auteur, d'autres Avn nécessaires à tous les Chrétiens. On la trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. On trouve aussi chez le même Libraire les Auecdotes de Polale même Libraire les Anecdotes de Pole. gne, en 2 voll. in 8. qu'il vient d'imprimer, & dont nous avons parlé \* ailleurs fort au long.

leurs fort au long.

Je crois (M. N.) Monsieur, que vous vous étes trompé dans votre dernier mois, quand vous avez dit, que la Bilibra Veritatin est de Conrad Vorstiun; ou pour mieux dire, que la Voix pablique, à qui vous attribuez cette opinion, s'est trompée. Il y avoit plus de vint-cinq ans, que Conrad Vorstiun étoit mort, lors que la Dissertation da Verbo, à laquelle celle de Bilibra Veritatin, sert de réponse, sui imprimée, pour la première fois. Si donc on doit attribuer la Bilibra, à un Vorstius, ce que je ne puis assurer, ce seroit plutôt à Guillaume Vorstius fils de Conrad.

\* Mois de Mai, paz. 504.

Mois de Mai, paz. 504.

Т А-

# FAB L I

Des Matiéres principales.

Septembre 1699.

Nouvelle Methode de Geographie histor que, par Mr. l'Abbé de DANGRAU 20 Histoire du Maréchal de Boucicaut. 27

cile de Trente.

Mire des Conciles Généraux, à , le tems des Ajôtres jusqu'au

| TANK DEHE THE PROPERTY OF THE TANK THE |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| frastiques. Par Mr. DU PIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tome   |
| XII. des Auteurs du XK. Siécle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293    |
| Remarque de Mr. ROU sur un es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rdroii |
| du Parrhasiana.<br>Réponse de l'Auteur du Parrhasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ુરા 8  |
| Réponse de l'Auteur du Parrhasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ma. d  |
| t'Article précedent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 326  |
| Histoire de la Scission ou division ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rivée  |
| en Pologne au sujet de l'élection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d'un   |
| Roi. Par Mr. DE LA BIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AR-    |
| DIERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .3 29  |
| L'Histoire de Moyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,1   |
| L'Histoire Critique des Personnes le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | is pla |
| remarquables de sous les Siècles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343    |
| Histoires sublimes & Allegoriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345    |
| L'Ileade & l'Odyssée d'Homere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340    |
| Extrait de diverses Lettres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -347   |
| •       •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |

### NOUVELLES

DE LA

# REPUBLIQUE

DES

## LETTRES.

Mois d'Octobre 1699.

Par JAQUES BERNARD.



A AMSTERDAM, Chez HENRY DESBORDES, dans le Kalver-straat.

M. DC. XCIX

Avec Privilege des Etats de Holl. & Wefifr.

e u Grand and a state of the state of

•••

The second of th



### NOUVELLES

DELA

# REPUBLIQUE DES LETTRES.

Mois d'Octobre 1699.

#### ARTICLE I.

Mr. LOCKE'S (a) Reply to the Right Reverend the Lord Bijhop of WOR-CESTER'S Answer to his second Let-Q 2 ter,

(a) A l'occasion de cette dernière Replique, on donne dans cet Extrait, une idée abrégée de tous les Livres que ces deux Messieurs ont écrit l'un contre l'autre dans leur demêlé. On n'en met pas ici les tîtres pour abréger. Mais on marque en marge les endroits d'où l'on cite quelque chose, sous le nom de 110. Réponse, 2 de. Réponse de M. Stillingseet, on de M. Locke.

### 364 Nouvelles de la Republique

ter, &c. C'est-à-dire, Replique de Mr. Locke à la seconde Réponse de Mr. l'Evêque de Worcester, où l'on traite de la certitude par la Raison, par la Foi, &c. de la Résurrection du même Corps, de l'Immortalité de l'Ame, & de l'Incompatibilité des Notions de Mr. Locke avec les Articles de la Foi Chrétienne, &c. A Londres. 1699. in 8. pagg. 452.

L s'EST élevé depuis deux ou trois ans une difpute entre Mr. (a) Stillingfleet Evêque de Worcester & M. Locke, deux Savans Anglois fort con-

LM.

Savans Anglois fort connus dans la République des Lettres, le premier par une vaste littérature, & le second par une grande pénétration, & par une justesse d'esprit peu commune. Comme cette dispute a continué affez longtems, & qu'on n'en sait presque rien hors d'Angleterre, que par oui dire, je crois qu'on sera bien-aise d'en voir ici un détail un peu circonstantié, autant que les bornes que je me prescris dans cèt Ouvrage me le pourront permettre.

(a) Mort depuis pen de mois.

I. M. l'Evêque de Worcester a commencé cette Dispute par la critique de quelques endroits du Livre de Mr. Locke, qui a pour tître, Essai Philosophique concernant l'Entendement humain, & cela, dans un Ouvrage qu'il nomme Désense de la Doctrine de la Trinité, & dans un Chapitre, où il répond aux Objections qu'on tire de la Raison contre ce Mystère.

Non seulement il a fait entrer M Locke dans ce Chapitre, mais il l'a confondu avec des personnes, qui, selon ce savant Evêque, renversent les mystères de la Religion Chrétienne; & la raison qu'il a eüe d'en user ainsi, c'est parce que ces personnes se sont servies de certains endroits du Livre de M. Locke, quoi que dans des vues différentes de celles que Mr. Locke s'étoit proposées dans cèt Ouvrage, selon l'aveu même de M. Stillingsteet.

II. LA-DESSUS, M. Locke écrivit une Lettre à ce Prelat, pour se plaindre de ce qu'il l'avoit mêlé dans des Controverses sur la Trinité, à l'occasion d'un Livre où il ne dit rien de la Trinité, & qu'il l'avoit confondu avec des gens, qui, selon cèt Evêque, ont voulu renverser ce Mystére.

C'est là le fort de la Dispute, selon

Q3 Mr.

Mr. Locke: & c'est principalement pour cela, qu'il a mis la main à la plume, je veux dire pour demander à M. Stillingsteet sur quel sondement il l'a engagé dans cette querelle. Car pour les Objections que cèt Evêque a faites contre quelques endroits de l'Essai Philosophique concernant l'Entendement humain, M. Locke ne s'en plaint point, persuadé, que dès qu'un Ouvrage a vû le jour, il peut être censuré de quiconque le lit. & que le lit. & que

C'est un droit qu'on achéte, en ache-

Si la censure est juste, c'est à l'Auteur à en faire son prosit, & si elle est mal fondée, il peut en montrer la soiblesse, ou en laisser le jugement au Public.

III. M. Stillingsleet prétend, au contraire, que cèt endroit est le moins essentiel de la dispute, qui est entre lui & M. Locke; parce que c'est une matière purement personnelle, qui ne métite pas d'occuper l'attention du Public. rite pas d'occuper l'attention du Public. Il s'engagea pourtant dans sa Réponse à la première Lettre de M. Locke, de lui donner une entière satisfaction sur cet Article. Mais c'est ce qu'il ne fit point, à ce que M. Locke prétendit,

des Lettres. Octobre 1699. 30

dans une seconde Lettre, qu'il opposa bientôt après à la Réponse de cet Evêque, & comme il continue de le faire voir dans cette dernière Réponse, dont le titre est à la tête de cet Arti-

cle.

Pour savoir plus distinctement sur quoi est fondée la plainte de M. Locke, quoi est fondée la plainte de M. Locke; il faut reprendre les choses des l'origine. On doit d'abord remarquer, que M. l'Evêque de Worcester ayant attaqué, dans un Chapitre où il resute les Objections qu'on fait contre la Trinité, un Livre intitulé, le Christianisme non-Mysterieux, il prit de la occafion de citer le Livre de M. Locke; comme G. l'Auteur du Christianisme fion de citer le Livre de M. Locke, comme si l'Auteur du Christianisme non-Mystérieux, y avoit puisé ses opinions. Il est vrai qu'on trouve dans ce dernier Livre quelques expressions, qui semblent avoir été empruntées du Livre de M. Locke; mais le Livre même n'y est point cité, & M. Stillingsset reconnoit que les choses que l'Auteur en a tirées, sont employées à un usage disférent de celui auquel M. Locke les a destinées. Cependant cet Evêque prend de là occasion de citer 27. passages du Livre de M. Locke, qu'il refute, en le consondant avec les Antitrinitaires qu'il attaque directement dans ce Chapitre; attaque directement dans ce. Chapitre;

car

car il se sert toujours du nombre pluriel, quoi qu'il ne cite que les paroles de M. Locke. Par exemple, après avoir attaqué le Christianisme non-Mystérieux, qui avoit dit, que toutes les Idées simples nous viennent par sensation ou par réflexion, il ajoute immédiatement après. (a) Il suit de là, que mous ne pouvons avoir aucun sondement sur quoi nous puissons raisonner, partout eù il nous manque des Idées, qui viennent par sensation ou par reflexion, or telle est la Substance; car elle n'est pas introduite dans l'Esprit par les sens, ni ne dépend point de l'opération de l'Esprit, & par conséquent elle ne pent être le sujet de nas raisonnemens. C'est pourquoi je ne m'étonne pas que ces Mesheurs, qui, ont introduit cette nouvelle manière, de raisonner, ayent presque banni, la substance de la partie raisonnable, du Monde; car non seulement 11 s, nous disent que nous n'en pouvons avoir aucune idée par sensation; ou par réslexion, mais que ce mot n'emporte autre chose à notre égard qu'un, certain sujet indéterminé, que nous, ne connoissons point. C'est pour-, quoi la Desense de la Destrine de la Trimité. " quoi

<sup>! (</sup>a) D'efense de la Dollrine de la Trinite. 20g. 233. 0 234.

n quoi cette idée est comparée plus d'une fois à celle d'un Philosophe In-" dien, qui ne sachant ce que c'est qui " soutient la Terre, dit que c'est un " Elephant, qui est soûtenu par une " Tortue. De même, on n'a eu re-" cours à la Substance, que pour soûtenir les Accidens; de forte que lors que nous parlons des Substances nous parlons comme des enfans, à qui l'on n'a pas plûtôt demandé ce que c'est qu'une telle chose, qui leur est inconnue, qu'ils sont cette réponse of fort satisfaisante à leur gré, c'est quel-

n que chose.

Tout cela est tiré du Livre de M. Locke, & ne se trouve point ailleurs; & M. l'Evêque de Worcester cite expressent les pages du Livre de M. Locke, où ces choses se trouvent en termes exprès. Cependant il propose tout cela, comme venant de la part de ces Messieurs, qui ont introduit une nouvelle manière de raisonner, pour atta-toujours du nombre pluriel ¿ comme

M. Locke a soin de le faire observer dans sa première Lettre, où il se plaint d'un tel procedé. (a) J'aurois bien soubaité, lui dit-il en propres termes, My-lord, que vous eussiez eu la bonté d'avoir pris dans ce démêlé châcun separément, afin que la part que j'y ai n'eût pas été confondue avec l'opinion des autres, que · je ne soutiens pas, & qui n'ont même, à ce que je crois, aucun raport avec ce que j'ai écrit; en sorte que châcun est på voir centre qui portoient vos argumens, comment & jusques où il étoit intéresse dans cette Controverse. Du moins, Mylord, permettez-moi de défirer, que vous euffiez fait voir quelle liaison peut avoir avec les objections que d'autres ont fait contre la Doctrine de la Trinité on contre les Mystéres, ce que j'ai dit des Idées, & en particulier de l'Idée de la Substance, & de la possibilité qu'il y a que Dien puisse, s'il veut, donner la puissance de penser à certains amas de matière, on ce que j'ai avancé pour prouver l'existence d'un Dieu, &c.

IV. DANS cette même Lettre M. Locke répond à toutes les Objections que M. Stillingfleet lui fait fur ces différentes matières. Celle fur laquelle

<sup>(</sup>a) I. Repenso de M. Locke, pag. 223.

cet Evêque appuye le plus, c'est que les Idées claires & distinctes sont nécessaires pour avoir une connoissance certaine des choses. Il appelle cela une nouvelle manière de raisonner, & ceux qui le soutiennent des Messieurs qui ont introduit cette nouvelle manière de raisonner. M. Locke dit qu'il ne sereconnoit point à ce portrait, & se plaint qu'on le confond avec d'autres.

V. M. Stillingsleet ne fut pas long-

V. M. Stillingfleet ne fut pas longtems à repliquer, & M. Locke repoulla bientôt après cette seconde attaque. Nous joindrons ces deux Repliques, pour faire mieux sentir la sorce des Objections & des Réponses. M.l'Evêque de Worcester divise la Lettre de M. Locke en deux Parries,

M. l'Evêque de Worcester divise la Lettre de M. Locke en deux Parties, dont l'une contient les plaintes que sait M. Locke pour avoir été engagé sans raison dans cette dispute, & l'autre sa propre désense contre les Objections de ce Prelat. M. Stillingsleet promet (a) d'abord de le satisfaire sur le premier Article. Pour cèt esset il explique l'occasion de tout ce démèlé: c'est qu'ayant à répondre aux Objections qu'on tire de la Raison contre le Mystère de la Trinité, la première qui se présente Q 6 est (a) L. Rép. de Mr. Stullings. pagé 4

Noavelles de la République

est que ce Mystére est au dessus de la Raison, & que par conséquent on ne doit pas le croire. Pour répondre à cette Objection, il se proposa d'examiner deux choses; la première, ce que c'est que nous entendons par Raison, & la leconde, quel fondement on peut trouver dans la Raison, pour rejetter une Doctrine, qui est au dessus de la Raison, lors qu'elle est proposée comme un article de Foi.

M. Stillingfleet avoit remarqué, que dans les petits Ecrits que les Sociaiens ont publié depuis peu en Angleterre pour défendre leur sentiment, ils ont beaucoup parlé d'Idées claires & distin-des, & soutenu que les Mystéres de la Foi sont contraires à ces Idées. Cependant ils n'avoient pas déterminé la nature & les bornes de la Raifon, comme sont obligez de faire ceux qui l'établissent pour régle de ce qu'ils doivent croire. Sur quoi cet Evêque ajoûta qu'un nouvel Auteur s'étoit chargé d'éelaireir cette matiére dans un Livre intitulé le Christianisme won-Mystérieux. Pour cet effet, il se crut obligé d'examiner ce Livre, qui roule uniquement fur des matières de Foi, (a) de sorte 9 × 0 m (a) 1. Rep. de M. Stillengfl. pag. 5.

qu'on ne pent s'empêcher de voir l'applivation que l'Auteur fait des Principes de raison & de certitude, qu'il étale dans son Ouvrage. Après quoi M Stilling-fleet cite un endroit du Christianisme non-Mystérieux, où l'Auteur ayant expliqué ce que c'est que raisonner, & d'où c'est que les Idées nous viennent dans l'Esprit, il reduit toute noure cer-titude à ces deux choses, la percep-tion immédiate, par où les choses aper-çuës sont évidentes par elles-mêmes, ou l'intervention d'Idées moyennes, par où nous venons à connoitre certainement une chose, qui étoit douteuse à notre égard. (a) Je dis, sur cela, (b) ajoute M. Stillingsleet, que cela supposoit que nous devons avoir des Idées claires & distinctes de tout ce dont nous prétendons avoir quelque certitude dans l'ef-prit (par la Raison) & que la seule-voye de parvenir à la certitude, v'est de comparer ces ldées ensemble, ce qui exclut toute certitude de Foi ou de Raison, par tout on nous ne pouvous point trouver de telles Idées claires & distinctes. D'on s'inferai que nous ne pouvions avoir de telles Idées

<sup>(</sup>a) Dans sa Désense de la Dostrine de la Trinité.

<sup>(</sup>b) I. Rep. de M. Stillingfl. p. 6.

## 374 Nouvelles de la République

sur la Trinité, ni par voye de sensation, ni par voye de réslexion. E qu'ainsi nons me par voye de restexion. E qu'ainsi nous ne pouvions arriver à aucune certitude sur cet article. Et c'est en vertu de ces Principes, que je dis, que je ne m'étonnois pas que ces Messieurs, qui ont introduit cette nouvelle manière de raisonner ayent presque banni la substance de la partie raisonnable du Monde.

fonnable du Monde.

C'est là ce que dit M. Stillingsleet, pour se justifier de ce qu'il a mêlé M. Locke dans cette dispute; car ce qu'il ajoute jusqu'à la pag. 35 de sa Réponse, ne contient que des difficultez qu'il oppose à ce que M. Locke a avancé de la Substance dans sa première Lettre. Voyons si M. Locke est content de cette satisfaction.

te satisfaction.

V.I. I. nous aprend d'abord que tout ce que vient de dire cet Evêque n'est qu'un abrégé de ce qu'on trouve dans le Chapitre X. de sa Désense de la Doctrine de la Trinité par raport à cette matière: mais qu'il ne voit pas comment une pareille repetition pourroit lui donner aucune satisfaction, sur ce qu'il a été mis au rang de ces Messieurs, qui ont introduit une nouvelle manière de raisonner. Il remarque en passant, que cette repetition n'est pas pourtant tout-à-sait exaste: car au lieu que M.

Stillingsleet s'étoit contenté de dire dans ce dixième Chapitre, que par l'i-dé: que l'Auteur du Christianisme non-mysérieux nous donne de la Raison, il suppose que nous devons avoir des idées claires & distinctes de tout ce dont nons prétendons avoir quelque certitude dans l'esprit, il ajoute présentement à la fin de ce passage ces mots par la Raison, qui n'étoient point dans la Défense de la Doctrine de la Trinité, & qui déterminent, comme on voit, à un seul côté, ce qui pouvoit servir à deux disférentes. sins.

Une autre remarque de M. Locke est, que M. l'Evêque suppose que ceux qu'il attaque placent tout le sondement de la Certitude, par raport aux matières de Foi, sur des Idées claires & distinctes, sentiment qu'il a eu expressément en vue de combattre, comme il le déclare dans sa (a) première Réponse, quoi qu'au reste il ne cite aucun passage des Livres des Unitaires, ni du Christianisme non-Mysterieux, par où il paroisse que cest là leur opinion. (b) Pour moi, ajoute M. Locke, sa suite part tout

<sup>(</sup>a) Par. 14.

<sup>(</sup>b) Reponf. de M. Locke. pag. 9.

tout le fondement de la certitude dans des Idées claires & distinctes. D'où il conclut qu'il est autant en peine que jamais, de savoir pourquoi on l'a rangé avec ces Messieurs, qui ont introduit cette nouvelle manière de raisonner.

VII. Mais retournons à la Lettre de cet illustre Prélat. Quoi qu'il semble qu'il ne voulût plus rien répondre aux plaintes de M. Locke, il reprend cette matière à la pag. 35. de sa Lettre.

3, Il paroit, dit-il, quel soin j'ai pris

3, d'éviter, qu'on ne prit mal ma pensée
par ces paroles où j'ai déclaré, (a) que

je devois rendre cette justice à l'ingénieux

Auteur de l'Essai concernant l'Entendement humain, ( d'où ces notions ont été empruntées, pour servir à d'autres fins, qu'à celles qu'il s'étoit proposées dans son Ouvrage) qu'il établit que la certitude que nous avons de l'existence des Substances spirituelles & corporelles est égale de part Es d'autre.

M. Locke replique à cela, qu'il ne voit pas comment ces paroles peuvent empêcher les gens de le prendre pour un de ces Mellieurs, qui ont introduit une nouvelle manière deraisonner, par οù

<sup>(</sup>a) Defense de la Doltrine de la Trimité. pag. 2391

où ils renversent la Doctrine de la Trinité. C'est ce qu'il avoit déja déclaré dans sa premiére Lettre, où remerciant M. Stillingsleet de ce compliment, il lui dit expressément, que pour éloigner les sinistres interprétations, il devoit distinguer nettement ce qu'il avoit à opposer à M. Locke d'avec ce qu'il objectoit à d'autres personnes. Il y a dans l'un & dans l'autre divers éclaircissemens là-dessus, ausquels nous ne nous arrêterons pas, parce qu'ils regardent plutot les Auteurs, que les chofes.

Nous nous contenterons de remarquer à cèt égard, que M. Locke se récrie sort sur un endroit, où M. Stilling-fleet dit, qu'il se réjouit de voir que M. Locke reconnoit en général les Mysséres de la Foi Chrétienne & l'autorité de l'Ecriture. (a) Il ne me souvient pas, Mylord, répond M. Locke, de vous avoir jamais dit à vous ou à quelque autre personne, que je ne recevois pas toutes les doctrines de la Foi Chrétienne, & que je ne croyois point que l'Ecriture en sur la seule régle & l'unique sondement. Ainsi je ne vois pas pourquoi vous avez plus de raison de dire que vous étes bien-aise

<sup>(</sup>a) 2. Repliq. de M. Locke. pag. 41.

# 378 Nouvelles de la République

de me voir dévoût à l'autorité de l'Ecriture sainte, que j'en ai de dire que je me réjoüis de voir qu'en général vous reconnoissez les Mystères de la Foi Chrétienne, Es que les Ecritures en sont la régle Es le sondement. A moins qu'on ne suppose, que ceux qui n'écrivent point sur des controverses de Religion ne reconnoissent point la Foi Chrétienne, Es ne regardent point l'Ecriture comme la régle du Christianisme.

M. Stillingfleet avoit fait cette Déclaration, à propos d'un passage de la première Réponse de Mr. Locke, où paroissoit, selon cet illustre Prélat, un esprit tout pénétré du Christianisme. (a) Que croiriez-vous lui dit sur cela M. Locke, d'une personne qui prendroit occasion d'un tel passage, qui setrouveroit dans un de vos Livres, de vous dire & de publier qu'il se résouit de trouver que vous étes Chrétien & que vous croyez la Bible! N'est-ce pas ce que l'humanité aussi bien que la charité Chrétienne nous obligent de croire de quiconque se dit Chré-tien, jusqu'à ce qu'il sasse voir le contrai-re? Car si se dis que se me résouis de trouver qu'un tel croit la vérité de l'Ecriture, j'insinuë par là, qu'un tems a été, qu'il ne la croyoit pas.

· VIII.

VIII. M. Stillingfleet appuye dans la feconde Partie de sa Lettre ce qu'il avoit avancé contre le Livre de M. Locke, & l'attaque par de nouvelles objections. C'est de quoi nous aurons occasion de parler dans la suite. M. Locke ne répondit pas pié-à-pié à toutes ces nouvelles Objections. Il promit de le faire dans une autre Lettre. Il s'étoit particuliérement attaché dans Il s'étoit particuliérement attaché dans celle-ci à faire voir le peu de raison qu'on avoit de le confondre avec ceux qui attaquent les Mystéres de la Trinité, & à montrer que ce que M. Stilling-sleet avoit répondu à ses plaintes sur ce sujet n'étoit pas capable de le satisfaire.

IX. M. Stillingfleet ne demeura paa longtems fans replique, & pour se débarrasser de toutes ces objections, il crut devoir engager plus directement son Antagoniste à se mettre sur la défensive. Pour cèt esset, il déclare dès le tître, qu'il a montré, que la Notion de M. Locke sur les Idées est incompatible avec elle-même & avec les Articles de la Foi Chrétienne.

Nous avons déja dit que M. Locke avoit promis de répondre dans une au-tre Lettre à plusieurs choses, que M. Stillingsleet lui avoit opposées sur son

# 380 Nouvelles de la République.

idée de la Substance, sur la nature des Idées, sur la matérialité de l'Ame, &c. Cet Evêque n'a pû s'empêcher de lui témoigner sa surprise de ce qu'il avoit renvoyé à une autresois sa réponse à ces matières. M. Locke a dégagé sa parole dans cette troisième Lettre, dont on a vû le tître au commencement de cèt Article, & dont nous allons faire l'Extrait, à mesure que nous parcourrons la seconde Réponse de M. Stillingsleet.

la seconde Réponse de M. Stillingsleet. X. C's savant Prélat avoit dit dans sa première Lettre à M. Locke, qu'il étoit d'une dangéreuse conséquence de dire que la certitude n'est autre chose, que la perception de la convenance ou de la disconvenance, qui est entre deux Idées. Mr. Locke avoit répondu à cela qu'il auroit falu le prouver, & que, selon les régles de la dispute, il pourroit se contenter de nier, que cette définition soit d'une dangereuse conséquence. Cependant il ajouta, que la Certitude de Foi, comme l'appelle M. Stillingsleet, n'a rien à démèter avec la Certitude de connoissance, de laquelle Certitude de connoissance, de laquelle feule M. Locke a eu dessein de parler. Qu'on définisse la Connoissance comme on voudra, la Foi n'y sera intéressée en aucune manière; parce qu'elle se soû-tient par elle-même & sur ses propres fonfondemens, & qu'elle ne peut être établie fur ceux de la Connoissance. Les fondemens de ces deux choses sont si éloignez d'être les mêmes ou d'avoir rien de commun, que dès qu'une matière de foi est portée jusqu'à la certitude, la Foi cesse, ce n'est plus Foi, mais connoissance. Il faut seulement avertir ici, que M. Locke ne prend pas le mot de certitude, dans un sens populaire; mais dans un sens Philosophique, pour une connoissance évidente.

Après cette petite escarmouche, M. Stillingsleet entreprend de prouver que la doctrine de M. Locke, ne va pas à moins, qu'à ébranler les sondemens de la Foi Chrétienne dans quelques-uns des Articles les plus importans, comme la Résurrection des Morts, la Trinité, & l'Incarnation de notre Sau-

veur.

XI. Cz que M. Srillingfleet oppose à M. Locke sur l'Article de la Résurretion des Morts, c'est que par l'Idée que M. Locke donne de l'Identité dans son Essai Philosophique concernant l'Entendement Humain, on ne sauroit prouver la Résurrection du même Corps. (a) Sans s'amuser à citer les autoritez des Théo-

<sup>(</sup>a) 2. Rép. de M. Stillingfleet. pag. 34.

# 382 Nouvelles de la République

logiens de l'Eglise Anglicane, ou des autres Eglises Chrétiennes, pour établir la Résurrection du même Corps; il se borne uniquement à l'Ecriture, qui est le fondement & la régle de notre Foi. La question est de savoir, s'il n'est pas nécessaire selon l'Ecriture, que la même Substance, qui a été unie à un certain Corps, refluscite au dernier jour. \* Je ne dis pas, ajoute M. Stillingsleet, les mêmes particules individuelles de matière, qui étoient unies au Corps, au moment de la Mort; car il doit se faire une grande altération durant une maladie d: langueur, comme lors qu'un bomme gras vient à tomber dans la Phtifie. Je n'entends pas parler non plus, continue-t-il, des mêmes particules que le Pécheur evoit, dans le tems, qu'il à commis ses pechez, car en ce cas-là un + LONG PECHEUR devroit avoir un corps d'une vaste grandeur, va les particules qui se dissipent continuellement par la transpiration. Ge que je soutiens sur cet Article, c'est que ce doit être la même substance matérielle, qui

<sup>\*</sup> Ibid.

<sup>†</sup> je crois que l'Auteur a voulu dire un Pecheur qui vit longtems dans le peche, mais comme l'expression est singuliere, & qu'elle a paru telle en Angleterre, j'ai voulu la conserver.

des Lettres. Octobre 1699. 383 qui a été vitalement unie à l'ame ici-

Il n'est pas nécessaire de citer les pasfages que M. Stillingfleet a extraits du Livre de M. Locke, pour faire voir que son idée de l'Identité renverse cette doctrine de la Résurrection du même Corps; parce que M. Locke ne reconnoit point cette doctrine pour un article de la Foi Chrétienne. Il reconnoit la Résurrection des Morts, pour un article de Foi; mais que la Résurrection du même Corps, dans le sens que M. Stillingsleet viens de l'expliquer, soit un Article de Foi, il avoue qu'il n'en sait encore rien. Je trouve, (a) dit-il, dans le Nouveau Testament, où sont contenus, à ce que je crois, tous les Articles de la Foi Chrétienne, que notre Seigneur & les Apôtres prêcheut en plusieurs endroits la Résurrection des Morts, & la Résurrection d'entre les Morts; mais je ne me souviens d'aucun passage, où il soit fait mention de la Résurrection du MEME Corps; Bien plus, ce qui est fort remarquable dans ce cas; je ne me souviens pas, qu'en au-cun endroit du Nouveau Testament, où il soit parlé de la Résurrection générale au dernier jour, on trouve cette expression,

(a) 3. Rép. de M. Locke. pag. 166.

# 384 Nouvelles de la République

-la résurrection du Corps, & moins encore celle-ci la Résurrection du même

Corps.

M. Locke entend cela de la Résurrection générale; car il reconnoit d'ailleurs, que l'Ecriture fait mention de la Résurrection du Corps, en parlant de celle de quelques personnes, qui ressuscitérent après la Résurrection de Jesus-Christ. C'est dans S. Matthien, XXVII. 52. & 53. Les sépulcres s'ouvrirent, & plusieurs corres des Saints, qui avoient été endormis se levérent. lesquels étant sortis des sepulcres après la Résurrection de Jesus, entrérent en la sainte Cité & appararent à plusieurs.

La raison, selon M. Locke, pourquoi l'Ecrituse s'exprime ainsi, en par-lant de cette Résurrection particulière, paroit par ces paroles même du passage, ils apparurent à plusieurs, c'est-à-dire, en sorte qu'on reconnut qu'ils étoient ressacret, à moins qu'ils n'eussent pû connoître, à moins qu'ils ctoient les mêmes, qui étoient morts; de quoi ils y avoit ces deux preuves, l'une que leurs Tombeaux surent ouverts, & l'autre, que non seulement leurs corps en étoient sortis, mais qu'ils parurent les mêmes à ceux qui les avoient déja connus avant

leur mort, & qui savoient qu'ils avoient été morts & ensévelis. Car s'ils eussent été morts depuis si-longtems, que ceux qui les avoient vûs en vie fussent déja morts eux-mêmes; ceux à qui ils ferosent apparus auroient pu comoitre, qu'ils étoient hommes, mais non qu'ils étoient reffulcitez d'entre les mores parce qu'ils n'amoient pas sû si ces hommes, qui leur apparoissolent, avoient été déja moras. Asin donc étoient morts depuis peu, en sorte que leurs corps n'étoient pas encore dissous, & que c'est pour cela que l'Evangeliste a dit, que leurs Corps se leverent, ce qu'il prétend que l'Ecriture ne dit jamais en parlant de la Résurrection générale.

Nous interromprons ici la fuite de cet Extrait, quoi que ce qu'il doit contenir soit sort important, & la renverrons au mois prochain; pour avoir

lieu de diversifier les matiéres.

### ARTICLE II.

LETTRE écrite à l'Auteur de ces Nouvelles, contament quelques Objections contre les Entretiens sur la Pluralité des Mondes, de M. de Rontenelle, es contre le Système de Copernic du monvement de la Terre.

# Monsieur.

La Lecture des Entretiens sur la Plaralité des Mondes, petit Livre très-joli, me sit d'abord naître quelques dissicultez, qui se sont depuis renouvellées par une seconde lecture du même Livre. Je vous supplie de trouver bon, que je vous les communique.

L'Auteur, qui est un Philosophe du tems, habile, & poli, prend un tour ingénieux & riant, & il traite son sujet d'une manière si intelligible, qu'encore que je de sois point Mathématicien, je te compris dès la première sois, avec presqu'autant de facilité que la spiritueltuelle Marquife, qu'il y instruit de ses opinions sur le Système de Copermic.

Cependant je trouve quelque chose; dans une agréable plaisanterie que notre Auteur fait, qui ne s'accorde pas, ce me semble, avec ce qu'il prétend insinuer.

١'n

â 7.

> Je conviens qu'il ne faut pas prendre à la rigueur, ce qu'un Ecrivain mêle dans ses Ouvrages, pour égayer la matiére; mais au moins je voudrois que les agrémens du Discours ne sussembles contraires au Système, qu'on veut établir.

Cèt Auteur, pour se faire entendre, emprunte la comparaison d'une boule, qui en roulant a deux mouvemens disférens. (a) Aver-vous remarque, dit-il, à la Marquise, qu'une boule qui roule sur la terre a deux monvemens? Elle va vers le but où elle est envoyée, & en même tems elle tourne un grand nombre de fois sur elle-même, en sorte que les parties d'enhant viennent en bes , & celles d'en bas viennent en haut. La Terre fait la même chose, continue-t-il; dans le tems qu'elle avance sur le Cercle qu'elle R 2 de-

<sup>(</sup>a) Pag. 31. & 32. de l'impression d'Am-Rerdam en 1687.

ulecrit en un an autour dusodeil, elle tourne sur elle même en 24 beures, & chaque partie de la Terre perd le soleil & le recentre. Et un peu après, se formant des idées réjouissantes, il dit, (a) Quelquefois, par exemple, je me figure qua ja fus juspandu en l'air., & que j'y demeure sans mouvement, pendant que la Terne tourne sout moi en 24: heures, & que je voi passer sous mes yenx tous cet crisages différens, les uns blancs, les augras noirs, les antres basanez, les autres edivatress, que ja voi d'abord des chaprinting & pur des Turbans, & pais des têtes chevelues, Es puis des têtes rases tantôt des Villes à chochers, tantôt des Villes à longues aiguilles, qui ont des Croissans, tantôt des Villes à Tours de Porcelaine, tintôt de grans Pays, qui wont que des cabanes; ici de vastes mers, là des déferts épouvantables; enfin toute cette variété infinie, qui est sur la sursate de la Terre. Ainsi donc, répond la Marquile, dans le même lien où nons fommes à présent, je ne dis pas dans se parc, mais dans le même lieu, à le prendre dans l'air, il y passe continuellement d'autres Peuples, qui prennent notre place, & au bout de 24. heures nous y reve-

4,51

des Letties. Octobre 1669. 389

Je ne sain l'Auteur, se le compréndroit pas mieux.

Je ne sain se me trompe : mais je comprens, que se copernic comprens ainsi son Système, il faloit qu'il se sugar de son lieu, comme la meule d'un Estate de la comprens de son lieu, comme la meule d'un Estate de son lieu, comme la meule d'un Estate de son lieu, comme la meule d'un Estate l'acceptant de son lieu, comme la meule d'un Estate l'acceptant de son le le son le la meule d'un Estate l'acceptant de l mouleur tourne sous ses yeux; & dont il voit successivement toutes les parties de la circonsérence; sans que cette meule change pourtant de place, quelque nombre de tours qu'elle puisse faire: & sinsi la comparaison de la boule, qui roule, & qui a deux mouvemens ne se roit pas bonne. Il ne faut être ni Philosophe ni Mathématicien, pour le prouver. Il sait de saire router une boule denne l'internation. boule dans un lien convert. On reconnoit au même instant, que si quelcun étoit monté sur une poutre, directement au dessus de l'endroit où la boule commence à rouler, elle s'éloigneroit tout aussi-tôt en roulant, & ne roulemuc quin-tot en rought, of ne rought pas fous cet homme en approchant du but. Supposé donc qu'on entities pendu un Ciron en l'air, se qu'il y demeurât sans mouvement, à une telle distance, que lors que la boule roulant te seroit directement au dessous est est est distance. son, il pût voir & distinguer des ob jers, comme, par exemple ; d'entres.

### 390 Nouvelles de la République

Cirons, on de petits grains de fable, qui feroient sur la surface de la boule, il ne les verroit que pendant un moment. Car, comme une vuë de Ciron n'est pas fort longue, puisque selon soutes les apparences, elle est proportionnée à la petitesse de son corps, il perdroit incontinent de vuë la boule, qui s'éloigneroit de lui, dès le premier moment.

De même, si la Terre, que les Mathématiciens nous assurent avoir envison neus mille lieues de tour, roule comme une boule en avançant sur un Cercle qu'elle décrit en un an autour du Soleil, & si elle fait un tour sur ellemême en 24. heures, ce qui pourroit bien être; il faudroit nécessairement, qu'en roulant simplement sur ellemême, elle s'éloignat, à chaque minute, de plus de fix lieues d'un point sixe; qui seroit sur le Cercle qu'elle décrit, et qu'au bout de 24. heures elle se trouvant à plusseurs milliers de lieues de ces point sixe.

Mais bien plus; a pendant que la Terre tourne sur elle-même comme une boule, elle est encore emportée par la Matière Céleste, selon l'opinion des Cartésiens, cette Matière Céleste doit augmenter de 65, ou 66, sois autant la

der Lettrett, Octobre 12699v. 292

vitesse du cours de la Terre, & ainsi lui faire parcourir plus de cinq cena soixante cinq mille cent cinquante lieues, toutes les 24 heures: puisque, selon M. Haygean, il y a trente quatre millions trois cens quatre vints mille lieues de distance de la Terre au soleil; & que par conséquent ce Cercle ou Or-be annuel que la Terre parcourt, doit être, au moins, de deux cens six millions deux cens quatre vint mille liettes q fans y comprendre trois diamètres du Soleil, qu'il faudroit y ajouter, dans un calcul bien exact.

De sorte que la comparaison d'une boule, qui courneron sur ser elle-même dans un fleuve rapide, & qui feroit en même tems emportée par le cours impetueux de l'eau, le trouveroit, ce me femble, beaucoup plus juste.

Quoi qu'il en foit, & de quelque

manisre qu'on le prenne, je conçoy, que fi, pendant les agréables conversa-tions de l'Auteur & de la Marquise, il se fut rencontré quelque nouvel logé-nieur, qui est eu le secret de les suipendre en l'air dans une machine, & de les y faire demeurer sans mouvement, pour satisfaire leur dursontés les ausoient été bien attrapez. Cariga mon avis, au tien de voir rous des différents

R ₄

# 395 Nombelles de la République

visages, ni ces chapeaux, ni ces turbans, nices villes, nices clochers, mices deferts, ni même la Terre, revenir an bont de 24. heures, en la même place, à le prendre dansil'uir, .comme ils se l'étoient imaginé, ils n'eussent rien vû du tout. La Terre se fut trouvée fort loin d'eux en peu de tems, & ne seroit revenue au même endroit, qu'au bout d'un an. C'auroit été, sans doute, posiavanture plus trifle que celle d'Em nope; qui ne croyant que hadiner fur le dos d'un Taureau au bond de la Mer; se trouva dans un instant, sans y penfer, bien loin du rivage. Je m'étonne comment la Marquise, qui n'avoir pas moins d'esprit que l'Auteur, & qui comprenoit fi facilement toutes choice & en remarquoit les discultez, ne lui fit point fur cela, quelque objection.

Il est si fertile en jolis expédiens, qu'afsûrément il ne seroie pas demeuré court.

Je m'imagine, au moins, qu'il avois
fait provision de bonnes Lunettes à longue vege.

Mais supposons que nos gens dans cette machine, ne voyant plus la Terre, reconnoissant leur erreur, & s'ennuyant au hout de deux ou trois jours se fussent précipitez la tête en bas je voudrois bien savoir en quel pays ou en

quel-

quelle région de la matière célesse ils seroient tombez, & jusqu'où ils seroient descendus, en aprochant toujours du Soleil, puis que (a) le sentre est senjours le lieu le plus bas dans tout ca qui est

Comme j'ai beaucoup d'inclination pour le tournement de la Terre, que l'on avoit crû immobile, je souhaiterois aussi qu'en même tems qu'on la fait tourner, le Soleil fût en repos au contre de l'Univers. Il est yrai qu'on ne manqueroit pas de demander ce qui fer roit donc tourner à l'entour tant de Tourbillons, qui ressemblent si bien aux roues d'une montre, ou aux machines de l'Opéra. Car ces roues ne tournent, que parce qu'il y en acune principale, qui fait tourner toures les autres, & cette roue principale ne tourne que par le moyen d'un ressort qui la fait tourner. Les Machines de l'Opéra ne jouent, & (b) les cordes qui tirent Phaëton en haut par le moyen d'un poids plus pesant qui descend, pe sont cet effet-là, que parce qu'il y a quelcun derriére le Théatre, qui les fait jouer.
Il est donc à propos que le Soleil tourne

<sup>(</sup>a) Pag. 123.

<sup>(</sup>b) Paz. 12.

ne sur lui-même au centre de l'Univers, afin de faire tourner tout le

Cependant la même difficulté subsiste, quis qu'on demandera toujours ce qui fait tourner le Soleil, pour donner le mouvement à tous ces Tourbillons dont l'Auteur nous parle. Ne seroit-ce point quelque grand ressort disposé au dedans du Soleil, à peu près comme velui qui est dans le barillet d'une montre; et qui en fait mouvoir toutes les

roues? Il faut bien que cela soit ainsi à présent, (a) qu'on ne croit plus qu'un sorps se remuë, s'il n'est poussé par un anter corps, & en quelque façon tiré par des cardes.

Mais je m'aperçoi que je me trompe. Ce n'est pas le Soleil, qui en tournant fait tourner la Terre, les Astres & les Tourbillons; c'est, suivant notre Auteur, (b) tout ce grand amas de matière odleste, qui est depuis le Soleil jusqu'aux Etoiles sixes, qui tourne en rond; & qui emportant avec soi les Planetes, les fait tourner toutes en un même sens autour du Soleil, qui occupe le centre, & qui tourne nécessairement sur lui même, parce qu'il

<sup>(</sup>a) Pag. 13.

<sup>(</sup>b) Pag. 126.

qu'il est justement au milieu de toute cet-te matière céleste; en sorte que quand la Terre servit dans la place où il est, elle ue pourroit pas moins saire, que de tour-ner sur elle-même. Et cela parost très-taisonnable, puis qu'elle n'est que com-me une petite boule, en comparaison de ces grands corps célestes, qui n'ont pas le privilége de demeurer en repos. Mais me voila encore revenu à ma prémière dissipant.

prémiére difficulté. Où est le ressort ou le corps, qui fait mouvoir en rond autour du Soleil, tout ce grand amas de matière celefte? car l'Auteur ne nous en dit rien. Et quelle nécessité y auroit-il, que le Soleil tournât, puis que (a) selon notre Auteur, la Nature est si épargnante, qu'elle ne fait rien inutilement?

Je voudrois donc bien. Si cela se peut, qu'il plût à Mess. les Mathématiciens de la lister le Soleil immobile; ce seroit un Emblème de la Divinité, d'autant plus juste, qu'il seroit dans un continuel repos, pendant que par la verru de sa chaleur & de sa lumière, il anime, conserve, & éclaire toutes les Créatures. C'est ce que l'Auteur avoit d'abord passé à la Marquise, lors qu'éd'abord passé à la Marquise, lors qu'é-R 6 (a) Pag. 23.

396 Nomuelles as la République, tablissant son Système avec ardeur, elle

l'interrompit en disant, (a) Attendez,

un pen; il vient de vous prendre un enthousiasme, qui vous a fait expliquer les chosas li possepeusement, que je ne croi pas les avoir entendues: Le Soleil est au centre de l'Univers, & là il est immobile, dit-elle; après lui qu'est ce qui suis? C'est Mercure, répond-il, en sorte que le Soleil est le centre du cercle que Mercure décrit. Ensuite de cela, l'Auteur continue, sars rien dire contre l'immobilité du Soleil, bien qu'à mon javis, ce fût là l'endroit où il devoit s'en expliquer. Voici, tout au contraire, comme il en parle dans la Conversation du lendemain. (b) Puis que le Soleil, dit-il, qui st présentement immobile a cessé d'être Planéte, &c. Mais, enfin, s'étant fouvenu, sans donte, que ceux qui tiennent que le Soleil est fixe, ne le croyent pourtant pas immobile & prétendent qu'il tourne sur son axe; il se détermine à le faire mouvoir, & chan-ge, de langage, ayant disposé la ma-chine de telle manière, qu'il faut bon gré malgré qu'il tourne : (c) car où pourroit-il être cramponné pour résister au mon-

<sup>(</sup>n) Pag. 23. (b) Pag. 45.

des Lettres, Octobre 1699. 397 vement de vetts matière célesse & ne s'y vas laisser emporter?

A quelque cheville ou à quelque cor-de, dira quelcun, si bien eachée dans la Machine, que la Nature présente à nos yeux, qu'on n'a pû encore décou-vrir ce qui empêche le mouvement du Soleil au Centre de l'Univers. Et c'est Soleil au Centre de l'Univers. Et c'est une chose qui n'est pas impossible à l'Ouvrier, qui a fair cette admirable Machine, à cette Main invisible, qui la fair tourner. Cela ne paroît pas même surnaturel, son plus que de voir au milieu d'un Estang de sigure ronde, une boule surnager sans mouvement, encore que l'eau tournât à la circonsérence de l'Estang. Car comme lors qu'on frape plusieurs sois également avec un bâton dans l'eau en un même endroit, il se fait des Cercles, dont le mouvement va toujours en s'asoiblissant. & il se fair des Cercles, dont le mouve-ment va toujours en s'asoblissant, & qui vient ensin à cesser: de même le mouvement circulaire de l'eau de l'Es-tang à la circonférence, qui iroit aussi vers le centre-toujours en diminuant; pourroit en commençer filoin, qu'il se termineroit avant que d'avoir atteint la boule, en sorte qu'elle demeureroit au centre toûjours immobile. D'ailleurs, comme le dit admirablement bien un Théologien grand Philosophe de notre R 7 tems,

tems, (a) pourquoi limiter la puissance de Dieu, & diminuer ainsi sans raisone l'idée d'un Ouvrier infini, en mesurant sa puissance & son adresse par notre imagination qui est sinie!

Il est vrai, que si on laissoit le Soleil entièrement en répos, on seroit obligé de suprimer son char & tout l'attelage; & cela ne plairoit pas aux Nourrissons des Muses, qui ne pourroient plus nous faire de belles & magnisques déscriptions de la Voiture de leur 'Apollon; ni pour nous dire que le Soleil commençoit à se coucher, s'exprimer en Stile Pindarique;

Un soir que les slets marsuiers Aprétaient leur mole sitière; Aux quatre rouges Limonieis, Qui sont au joug de la lumière.

Mais si l'on privoit Apollon de cet ancien équipage, comme lui étant inutile, il n'y auroit pour dédommager ces Messieurs qu'à le donner à Mercure; aussi bien se plaint-il dans l'Amphytrion de

<sup>(</sup>a) Recherche de la Vérité, Tom. I. pag.

des Lettres. Octobre 1699. de Molière, de ce qu'ils le font aller à pié.

Et je ne puis vouloir dans mon destin fatal . Aux Poëtes assez de mal, De leur impertinence extrême; D'avoir par une injuste Loi Dont on veut maintenir l'usage, A châque Dieu dans son emploi. Donné quelque allure en partage, Et de me laisser à pié moi, Comme un Messager de vilage.

Vous direz, sans doute, Monsieur, qu'en parlant d'un Ouvrage d'esprit, qui a l'aprobation de tous les gens de bon gout, il ne sied pas bien de plai-santer. Mais je vous suplie de consi-dérer, qu'un sujet aussi réjouissant que celui-ci, où châcun fait caracoler la Terre, le Ciel, les Planétes, & tant de Tourbillons, à sa fantaisse, permet de n'être pas tout-à-fait sérieux. & je vous proteste que je n'ai nul des-fein de choquer personne.

Au reste, vous voyez bien que mes difficultez, qui sont des difficultez de Novice, se réduisent à favoir,

r. Si la Terre ayant deux mouvemens mens selon le Système de Copernic, & roulant comme une boule en avançant sur un cercle qu'elle décrit en un an autour du Soleil, un homme qui seroit suspendu en l'air, par exemple, directement au dessus de Paris dans un lieu fixe, verroit tourner la Terre, en sorte que toutes les parties de sa circonférence passeroient en revue sous ses yeux, & qu'au bout de 24. heures Paris reviendroit au même endroit au dessous de cèt homme.

2. Supposé que la Terre avec son Tourbillon, au lieu de tourner au dessous de cet homme, s'en éloignât de plusieurs milliers de lieues, à chaque tour qu'elle feroit, & que ce même homme vint à tomber ensuite dans la matière céleste, ne sachant pas pager en l'air, & ne trouvant plus au dessous de lui la Terre, qui est notre battean pour le soûtenir: je demande s'il ne tomberoit pas dans le Soleil, qui est le centre, & par conséquent le lieu le plus bas du Tourbillon.

3. Si la Terre & toutes les Planétes & leurs Tourbillons tournent autour du Soleil, pour en recevoir la lumière & la chaleur, quelle necessité y a-t-il que le Soleil tourne aussi, 4. Endes Lettres. Octobre 1699. 401

4. Enfin quel est, selon les Cartésiens, le premier Mobile, qui donne le mouvement à la matière céleste, aux Planétes, & à tous ces Tourbillons, à présent qu'on ne croit plus qu'un corps se remue, s'il n'est poussé par un autre corps.

Je ne prétens pas, Monsieur, qu'on fasse un volume pour me satisfaire & me donner des éclaircissements. Seulement je souhaiterois qu'on eût la bonté de me dire succinctement dans quelcun de vos Journaux, comment on croit que l'Auteur entend ces choses-là, qui ne sont pas, ce me semble, expliquées dans son Livre.



#### ARTICLE III.

Letters written by Sir WILLIAM TEMPLE, During his being Ambassador at the Hague, to the Earl of Arlington, &c. C'est-à-dire, Lettres du Chevalier Temple écrites durant son Ambassade à la Haye, au Comte d'Arlington & à M. le Chevalier Jean Trévor Secretaires d'Etat, sons le Régne de Charles II. dans lesquelles sont découverts plusieurs secrets, qui avoient été cachez jusqu'à présent: publiées sur les Originaux écrits de la propre main de l'Auteur. Par M. Jones. A Londres, 1699, in 12, pagg. 216.

E n'Est ici qu'une partie des Lettres, que M. le Chevalier Temple écrivit durant son Ambassade en Hollande; puisque la première est dattée du second Octobre 1668. & la dernière du 7. Août, 1669. La Triple Alliance entre l'Angleterre, la Suede, & les Provinces-Unies venoit d'être conclue. On voit dans ces Lettres, ce que M. Temple eut ordre de négocier en conséquence de ce Traité; on y

### des Lettres. Octobre 1699. 403

trouve ses négociations, pour porter l'Espagne à payer les subsides qui avoient été promis à la Suéde, & pour satisfaire cette première Couronne, qui demandoit à son tour, une garantie générale de la part des Alliez, à laquelle ils consentirent ensin.

nerale de la part des Alnez, a laquelle ils consentirent ensin.

Il s'agit après cela de convenir des Troupes, que châcun mettroit sur pié, en cas que quelque Puissance vint à rompre la Paix, dont la Triple Alliance se proposoit la continuation. L'Espagne & les Hollandois souhaitoient que l'on convint sur cèt Article: mais il paroit que M. Temple avoit ordre de ne point entrer dans cette négociation. Il promet aux Ministres ausquels il écrit; qu'il ne conclurra rien sur ce surjet, qu'il n'en aît reçu des ordres exprès du Roi son Maître; qu'il s'excufera en attendant, sur ce que les Suédois ne sont pas prêts à entamer cette affaire. Il ajoute que les Ministres de Suéde lui avoient promis, qu'ils resuferoient de l'entamer, jusques à ce que l'Espagne ou la Hollande leur eussent affuré les Subsides qui leur avoient été promis par mois, au cas que la guerre commençat; & que quand ils traiteroient, ce seroit en termes généraux, contre celui qui violeroit la paix, sans

# 404 Nonvelles de la République

fans rien spécifier; parce que le Roide Suéde craignoit d'offenser la France, s'il paroissoit trop clairement, que ce fût contr'elle, qu'on prit toutes ces mesures.

Je ne dois pas oublier au sujet des négociations pour faire payer aux Suédois les Subsides qui leur étoient dûs, une particularité, qui est raportée dans la Lettre 17. Le Ministre de Suéde voulant faire voir la nécessité, qu'il y avoit de satisfaire le Roi son Maître sur ces Subsides, dit à M. Temple, qu'il falloit nécessairement trouver un moyen sûr & promt pour ce sujet, de peur que ce Prince rebuté ne se laissat persuader à prendre des mesures avec la France. M. Temple lui répondit, qu'il ne vouloit point soupconner les Suédois d'une pareille démarche, persuadé qu'ils étoient engagez dans la Triple Alliance, par d'autres motifs, que par ceux des sommes qu'on leur avoit promises: qu'ils pouvoient cependant se servir de ces sortes de rainos près des Hollandois, mais non pas avec les Anglois; puis que si la Triple Alliance venoit à être lui le par la faute de la Suéde ou de la Hollande, & qu'après cela chaque parti fût en liberté de prendre ses mesures avec, la France; les Anglois pour-

pourroient bien laisser prendre les de-vans aux Suédois, & y réussir néan-moins plûtôt qu'eux & plus avanta-geusement; qu'ils se connoissoient as-sez pour savoir, qu'ils étoient plus con-sidérables à la France en se déclarant. pour elle ou contr'elle, que nel'étoient non seulement les Suedois ou les Hol-Nations de la Chrétienté; & que s'il arrivoit que jamais ils fussent à vendre, la France les acheteroit plus cher, qu'eux tous ensemble. On fait assez les funcies qu'eurent ces menaces de part & d'autre.

Outre ces affaires générales, que M. Temple avoit à négocier avec les Espagnols, les Suédois & les Hollandois; il étoit chargé de deux négociations particulières avec ces derniers, qui remplissent presque toutes ces Lettres, & ausquelles il ne paroit pas que ce Ministre ait pû réussir.

Il venoit de conclurre un Traité de Négoce avec les Hollandois, qu'il foûtient être plus avantageux pour sa Nation, qu'aucun qui eût été fait auparavant entre l'Angleterre & la Hollande; puis qu'il y avoit un Article d'une telle nature à empêcher que cette dernière Puissance ne fit

# 406 Nonvelles de la République

plus aucune conquête dans les Indes. plus aucune conquête dans les Indes. Cependant le Roi d'Angleterre & les Marchands Anglois n'étoient point encore contens, ils vouloient qu'on drefsât un Article par lequel il fût permis à leurs vaisseaux de passer près de tous les Forts, que les Hollandois avoient bâti ou bâtiroient à l'avenir dans les Indes, sans qu'on pût les en empêcher. Les Hollandois répondoient qu'ils ne concevoient point le sens de cette demande, à moss qu'on n'en voulût saire une pierre d'achopement, pour faire une pierre d'achopement, pour leur chercher querelle & rompre avec eux, lors qu'on le jugeroit à propos; qu'on ne leur avoit jamais fait de pro-position de cette nature; même dans les tems où on leur en avoit fait de les tems où on leur en avoit fait de fort extraordinaires; que les Anglois spécifiassent les Forts par lesquels on les avoit empêché de passer; afin que les Hollandois pussent juger par ces exemples, de la nature des demandes qu'on leur faisoit. Et parce que les Anglois se plaignoient de diverses vexations, qui leur avoient été faites dans les Indès, & soûtenoient, que c'étoit pour les prevenir dans la suite qu'ils demandoient cet Article; les Hollandois répondoient qu'on leur donnât des exemples de ces vexations, qu'ils étoient étoient

étoient prêts de reparer toutes les in-jures que les Anglois pouvoient avoir reçues, & de donner de si bons ordres à tous leurs Gouverneurs & à tous leurs autres Officiers, qu'ils n'en recevroient point de pareilles à l'avenir. Il paroit par ces Lettres, que M. Temple ne pût point terminer cette affaire, qui l'oc-cupa longtems, & qui lui donna bien

du chagrin.

La seconde, qu'il semble qu'il ne pût pas terminer non plus, concernoit la Colonie établie à Surinam. Cette Colonie avoit été renduë à la Hollande par la paix. Le Roi d'Angleterre prétendoit y envoyer des vaisseaux, pour en retirer les Anglois, qui y étoient établis, & que ces Anglois au-roient la liberté d'en sortir & d'en emporter leurs effets, & d'en emmener même leurs Esclaves. La Province de Zelande, qui étoit la seule intéressée à cette affaire; offroit de transporter ailleurs, à un prix raisonnable tous les Anglois qui en voudroient sortir, d'acheter leurs essets à la même condition, & leurs Esclaves ce qu'ils avoient coûté; mais elle prétendoit, que le Roi d'Angleterre n'étoit point en droit d'y envoyer des Vaisseaux pour ce transport; ni les Anglois établie

blis à Surinam d'en emmener leurs Ef-

Ce sont là les principales matiéres de ces Lettres; il y en a quelques autres moins importantes ausquelles nous ne nous arrêterons pas; nous contentant de remarquer quelques nouvelles que M. Temple mandoit alors aux Ministres à qui il écrivoit.

Il paroit par une de ces Lettres, qu'on apréhendoit fort dans ce tems-là, que la France ne s'emparât du reste des Pays-bas. Le Ministre de cette Couronne tàchoit de rassurer les Hollandois sur cèt. Article, en leur disant que son Maître ne pensoit qu'à achever les Fortifications de ses Places, & à se divertir.

On y voit aussi, qu'on avoit alors les mêmes apréhensions, qu'on a à présent, c'est-à-dire, qu'on craignoit que la mort du Roi d'Espagne, dont la santé n'étoit guéres mieux asermie, qu'elle l'est aujourd'hui, ne jettàt l'Europe dans une consusion, dont personne ne pouvoit prévoir l'issue. L'Ambassadeur de France tâchoit aussi de dissiper toutes ces craintes, en disant ouvertement qu'on s'allarmoit sans sujet; puis qu'il étoit sûr que le Roi d'Espagne n'auroit pas platot les yeux

fermez, que les Espagnols éléveroient Dom Jean sur le thrône, quoi qu'il ne sur que Fils naturel de Philippe IV. C'est aux Politiques à nous dire, si ce, Ministre raisonnoit juste; par malheur, Dom Jean n'est plus, & cette raison sausse ou vraye, ne peut plus calmer les inquiétudes que produssent par avance les suites fâcheuses, que pour-roit avoir la mort du Roi Catholique. On ne sait si l'Ambassadeur de Fran-

ce railloit ou s'il parloit sérieusement; mais il élevoit fort haut la politique du Roi d'Angloterre Charles II. qui, à son compte, avoit sû si bien se faire valoir, près des Hollandois, qu'il se les étoit rendus plus dépendans, que s'il en a-voit fait la conquête: il est bon de ravoit fait la conquête: il est bon de raporter les propres termes, que M. Temple lui fait dire, quelques peu polis
qu'ils paroissent, c'étoit disoit-il, avoir trouvé le désant de l'épée, & poussés sen coup au cœur. Ne faites point le modeste la-desseu, ajoutoit-il, en parlant à
notre Auteur, car vous savez qu'ils
sont à vous, & le premier pas que nous
ferons jamais en Flandra, vous disposerez
de la Hollande, comme d'une de vos Provinces vinces.

La Lettre quarante-sixième contient un fait assez divertissant, pour mériter

de trouver place ici. M. de Louvois ayant fait quelque changement dans la disposition des Postes, envoya un Exprès en Hollande pour en avertir les Etats. Ce changement ne plut point aux Marchadois, & l'on demeura Marchands Hollandois, & l'ondemeura quelque tems sans donner de réponse à l'Exprès de M. Louvois. Celui-ci faifant des instances pour être dépêché; M. de Beaninghen à qui il s'adressoit; lui demanda si c'étoit la première sois qu'il étoit venu en Hollande, & sur ce que l'Exprès répondit qu'oùi, M. de Beuninghen lui dit, que les Villes de Hollande étoient belles & assez près les unes des autres, que tous les Etrangers avoient la curiosité de les voir; qu'il lui confeilloit de se promener huit ou dix jours, qui suffiroient pour les voir toutes; & que pendant ce tems on parlesoit de son affaire, & qu'à son retour on seroit en état de lui rendre réponse. Le François répondit à ce compliment par une courte réverence, & étant sorti dit que M. de Beuninghen l'avoit envoyé promener; qu'il vouloit s'en aller; & que si les Hollandois avoient besoin de leurs lettres, ils les enverroient chercher; après quoi il disparut. rut.

On a mis à la fin de ce Volume trois

des Lettres. Octobre 1699.

411

lettres qui ne sont pas de M. Temple; & dont les deux premières ont été écrites en 1679. & la dernière en 1677. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à raporter ce qu'elles contiennent, & nous sinirons ici cet article, après avoir averti, que le Sr. Uytwerf Marchand Libraire à la Haye, achéve présentement l'impression de ces Lettres en François, & qu'il y a aparence qu'elles paroîtront aussi-tôt que nos Nouvelles de ce mois.



## ARTICLE IV.

Les OEUVRES DE PLATON, traduites en François avec des Remarques. Et la Vie de ce Philosophe, avec l'exposition des principaux Dogmes de sa Philosophie. A Paris, chez Jean Anisson. 1699. in 12. Tom. I. pagg. 548. Tom. II. pagg. 614. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

I. 1. E premier Volume de cet Ou-vrage commence par un Dif-cours de M. Dacier sur Platon, dans lequel il nous donne une idée fort avantageuse de cet ancien Philosophe & de sa Doctrine. Rien n'est plus charmant que la description qu'il fait de la Philosophie & du Philosophe. La Philofophie, dit-il, triomphe des vices, foudroye l'impieté, confond la Sagesse humainc, c'est quelque chose de plus grand que les Arts, & que ce qu'un appelle ordinairement les Sciences, c'est l'amour de la véritable Sagesse, c'est la science des choles divines & humaines. Etre véritablement Philosophe, c'est avoir de la tempérance, de la justice, & de la force: aimer la vérité, fuir les voluptez; méprides Lettres. Octobre 1699. 414

priser les richesses, rompre autant qu'il est possible les liens qui attachent l'ame au eurps, hair & mépriser ce corps toujours opposé à la sagesse, renoncer à tous ses désirs; ne craindre ni la pauvreté, ni l'i-guminie, ni l'opprobre qu'on peut sons ir pour la justice & pour la vérité; saire du bien aux hommes, & à ses ennemis même; ne penser qu'à bien montre, & à soiméme. Si l'on s'est formé une autre idée de la Doctrine des Philosophes l'ayens, c'est, selon notre Traducteur, parce qu'on ne les a pas lûs: de là vient qu'on leur impute des sentimens qu'ils n'ont pas, & qu'on leur en resuse d'autres. Ou'ils ont.

même. Si l'on s'est formé une autre idée de la Doctrine des Philosophes Payens, e'est, selon notre Traducteur, parce qu'on ne les a pas lûs: de là vient qu'on leur impute des sentimens qu'ils n'ont pas, & qu'on leur en resuse d'autres, qu'ils ont.

Platon commença à écrire immédiatement après les trois derniers Prophétes qu'il y eut en Israël. De sorte que, selon M. Dacier, aussi-tôt que les Prophétes cessent parmi les Juis, Dieu suscite des Philosophes, pour commencer à éclairer les Gentils, & les Principes de l'Evangile sont publiez dans Athénes. Ce Philosophe a enseigné, qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il faut l'aimer, le servir, & travailler à lui ressembler par la Sainteté & par la justice; fembler par la Sainteté & par la justice; que ce Dieu recompense l'humilité & punit l'orgueil; que la véritable félici-

## 414 Nonvelles de la République

té de l'homme c'est d'être uni à Dieu, Et de l'homme c'est d'être uni à Dieu, &t son unique mal d'en être sépasé; que l'Ame n'est que ténébres si Dieu ne l'é-claire; que les hommes ne sauroient bien prier, si Dieu ne leur enseigne la priére; qu'il n'y a rien de solide & de réel, que la pieté; qu'il vaut mieux mourir que pécher; qu'il saut toujours aprendre à mourir, & cependant sou-frir la vie, pour obéir à Dieu; que c'est un crime de faire du mal à sesen-ments. & dese venges des injures qu'on nemis, & de se venger des injures qu'on a reçues; qu'on est plus heureux de fousrir l'injuitice, que de la faire; que Dieu est la seule cause du bien, & ne Dieu est la seule cause du bien, & ne peut être la cause du mal, qui vient toujours du mauvais usage que nous faisons de notre liberté; que le Monde n'est que corruption; & qu'il faut le fuir pour s'aprocher de Dieu; que le Verbe a arrangé & rendu visible cèt Univers; Que l'Ame est immortelle; que les morts resusciteront, qu'il y aura un dernier jugement des bons & des méchans.

M. Dacier prétend encore, que Platon nous donne une Loi, qui dans ses principaux chess est entiérement conforme à la Tradition des Hébreux, & aux régles de Moyse & des Prophétes, d'où son Traducteur croit qu'il a emprun-

prunté ce qu'il a de plus raisonnable & de plus sain. Platon soutient même cette Loi, par des principes plus relevez, que ceux de la Religion naturelle & de la Loi de Moyse, & par les promesses claires & précises des biens spirituels & éternels.

M. Dacier n'hésite point à dire, que Platon a puisé toutes ces véritez dans les Ecrits de Moyse & des Prophétes. Ce n'est pas qu'il croye qu'on puisse prouver, qu'il y en avoit des Traductions Grecques, avant celle des Septante; mais, depuis la sortie des Israëlites hors d'Egypte, les Juiss avoient lites hors d'Egypte, les Juiss avoient presque toujours continué d'avoir commerce avec les Egyptiens, & ils avoient fouvent fait avec eux des Traitez & des Alliances. Par ce moyen la mémoire de tout ce qui étoit arrivé à leur Nation, s'étoit facilement conservée parmi ces Peuples. Le Roi Joachas fut parmi ces Peuples. Le Roi Joachas fut emmené prisonnier en Egypte vers le commencement de la 42. Olympiade, & les Prophétes Jérémie & Baruch y furent du sejour quelques années après avec les malheureux restes des Juiss, que le Roi de Babylone avoit laissez en Judée. Les Egyptiens pouvoient avoir conservé par ce moyen la mémoire de ce qui concernoit & l'Histoire des Juiss & leur Religion. gion.

## 416 Nouvelles de la République

Ce fut environ dans ce tems-là, que Pythagore voyagea en Egypte, d'où il raporta en Gréce cette Tradition: Ses Disciples la communiquérent à Socrate, qui en fit part à Platon; & celui-ci al-la achever de s'en instruire sur les lieux, où il put voir les petits fils & même des Els de ceux qui avoient vêcu avec ces fugitifs, lesquels s'y étoient retirez avec ces Prophetes. Peut-être même, qu'à force de s'entretenir avec eux, il avoit assez apris leur langue, pour lire lui-Thême ces Originaux, dont les Egyptiens, peuple très-curieux, pouvoient posseder des copies. Après avoir ainsi expliqué les sentimens de Platon, & explique les tentimens de Platon, et montré les fources où il peut les avoir puisez, M. Dacier répond aux reproches qu'on fait à ce Philosophe sur quelques uns de ses sentiments; il avoue quelques erreurs qu'on lui attribue, & donne un sens véritable, aux autres qu'on lui impute. Il montre dans le même Discours les usages qu'on peut tirer desécrits des Philosophes Payens; outre celui qui suit de ce qu'on vient d'en remarquer, qui est qu'on peut les regarder comme des tîtres de la Religion Chrétienne.

2. Ce premier Discours est suivi de la vie de Platon, jointe à l'exposition

#### des Lettres. Octobre: 1699. 417

des principaux dogmes de sa Philosophie. M. Dacier examine cette Philosophie. M. Dacier examine cette Philosophie par raport à la Morale, à la Religion, à la Politique, à la Physique, & à la Dialectique. Il découvre, amang quoi l'alui est possible, la fource dessivériezz & des erreues que Platon enseigne; il y explique immanière dont ce Philosophie traite se suijets; il passe de la au jugement de sonstyle, & parle ensin de ses principaux Interprêtes.

le enfin de les principaux Interprêtes.
Ses principes sur la Politique ne sauroient être plus excellens. Il enseigne queles loix qui fint faires pour l'utili-té seule du Législateun, ne sont pas des Loix : mais l'Osvrage de l'amour propre & de l'injustice: Que toute Politique, qui tend à rendre le Maître puissant aux dépens des Sujets, & qui fait confister soute la veptu du Souverain a affairer & an ampanenten fa puiffance: latifant aux particulturs, comme des vertus d'elclave, das justice; la patiente y la bonté; la fidélité, l'humanité, est une tyrannie ouverte; & que le but de la véritable Politique, effide faire vivre tous les Citoyens en semble en societé, comme fréres, le plus heurensement qu'il ast possible, sans pauvrecé, fans richeffes, dans les régles de la justice & de la Sainteté.

О'n

## 418 Nouvelles de la République

On a regardé la République de Platon, comme une belle idée, mais chimérique, & dont l'établissement étoit impossible. M. Dacier n'est pas de cette opinion, quoi qu'il convienne qu'elle a ses défauts: il prétend; au contraire, qu'elle est le véritable portrait de la République des Hébreux conduits par Moyse; puisque dans l'une & dans l'autre on voit même simplicité de mœurs, même vie, & même sin. Platon enfeigne dans le 4. Livre des Loix; que ceux qui veulent être heureux se dois ceux qui veulent être heureux se doi-vent conformer à la justice divine avec \* bansilité; d'où M. Dacier conclut; contre le sentiment ordinaire, que les Payens connoissoient non seulement le nom de la vertu, que nous apellons bamilité; mais la vertu même. Platon établit aussi, que la providence de Dieu s'étend sur toutes choses. Les Dieux; dit-il, ont sein des plus petites choses; somme des plus grandes, & la Divinité étant la vertu même étend sa providence fur tout.

Il enseigne aussi, que tôt ou tard, Dien rend à châcun selon ses œuvres. Les

<sup>\*</sup> Temends, c'oft le nom dont se serveint les Ecrivains sucres, pour marquer celui; qui oft bumble d'esprit.

bons qui ont été malheureux dans ce Siébons qui ont été malbeureux dans ce saé-cle, sont, dit-il, recompensex dans l'au-tre, & les méchans, qui ont toujours jons des plaisirs du Siècle, sont punis dans les enfers. S'il apelle quelquesois le Mon-de éternel, ce n'est qu'à l'égard de son exemplaire. L'Exemplaire du monde; dit-il, est de toute éternité, & le mon-de, ce monde visible est depuis le com-mencement du tems, & il subsistera ainsi

toujours unique.

. M. Dacier tâche de justifier Platon & Pythagore sur la doctrine de la Me-tempsychose, & croit qu'il la faut entenprempiyonoje, et croit qu'il la taut enten-bre figurativement, ces Philosophes n'ayant eu d'autres vuës, que d'en-feigner, qu'en s'adonnant à de certains vices on s'avilit tellement, qu'on se rend en quelque sorte semblable aux ani-maux qui nous paroifient portez à ces mêmes vices. Mais il ast bien difficile d'expliquer d'une manière purement allégorique, tout ce que Platon nous dit sur ce sujet dans le Dialogue, qui a pour titre le Phédon, ou de l'homoritalité de l'ame. M. Dacier avoue, que se Philosophe croyois, du mains, que la même ame venoit animer plusieurs foir le même corps il et c'est sur quoi il fondoit sa doctine de la Reminiscent ce. All'égard des Interprêtes de Platon.

## Nouvelles de la République

1, nôtre Auteur remarque que nous in avons que deux Traductions Laies, l'une de Marcile Ficin, & l'au-. e de Jean de Serres, qui a fait l'Hiire de France, sous le titre d'Invenire. La premiéte paroit la meilleu-pour la lettre, & il y a moins de stes. Marsile Ficin étoit un homme Mant & laborieux: mais comme il éit trop spéculatif & trop abstrait, il rd tout le fruit de sa traduction par explications; où il outre les allégois & les mystéres. Jean de Serres éit moins habite, & il entendoit moins en le Grec. Sa Traduction est pleide fautes effentielles, qui corromnt le sens. La seule chose en quoi paroit digne de louange, ce sont les tices remarques qu'il met en marge, où il montre la méthode de Platon ute nue. Les principaus Commenteurs de ce Philosophe on cé Maxie do Tyr, fous l'Empereur Marc Aule dans le second Siécle ; Pluis dans troisième; Porphyre Disciple de Plo-1, & Jamblique Disciple de Porphyre ns le quatrieme; & Proflus dans le fême. De dernier étoit it es grand ilosophie, se si habile dans les Méaniques, qu'il égala se surpassande. Archimede en plusieurs choise. M.

des Lettres. Octobre 1699. 411

Dacier donne de même son jugement de tous ces autres Commentateurs.

que tous ces autres Commentateurs.

3. Après la vie de Platon, on trouve dans ce premier Volume, les quatre Dialogues suivans de ce Philosophet le premier Alcibiade, ou de la Nature humaine; le second Alcibiade ou de la Prière; le Theagés, ou de la Sainteté; avec des Abrégez de tous cas Traites de des Abrégez de tous ces Traitez, de la façon de M. Dacier, excepté du Theagés. Ces Abrégez sont dus à un premier desseini, que ce Savant s'étoit proposé, qui étoit d'abréger les Ouvrages de Platon, en faveur de ceux qui n'aiment pas les longues lectures. Mais rellfant ces Abrégez pour les faite imprimer; il su dégouré de son Ouvrage. Et craignit de faire trop personner. Ouvrage, & craignit de faire trop peri-dre à l'Original, en ne le donnant pas tout entier. Il se détermina donc à prendre ce second passi; mais pour ne pasperdre entiérement son premiertra, vail, il a déléré aux conseils de quelques personnes, qui lui ont demandé ces Abrégez. & il en a donné trois, asin, dit-il, que le Publis en prosite an qu'il en jugo.

Que voit à la tête de châque Dialoeue un Argument, pour en expliquer le sujet, pour en déveloper l'art et la méthode, & pour relever tout ce qu'il y a de plus important. On a joint à cela des remarques, qui éclaircissent les principales dissicultez, font sentir les beautez cachées, dévelopent la suite du raisonnement, & la solidité des principes & des preuves, & aident à discerner le faux d'avec le vrai.

Le Dialogue qui a pour titre le Pre-mier Alcibiade, avoit été déja traduit par \* Tannegui le Févre, & imprimé en 1666. Ce Savant y avoit ajouté des notes à la fin. M. Dacier en raporte quelques unes & en fait honneur à leur Auteur. Platon entreprend dans ce Dialogue de guérir l'orgueil & l'amour propre, en mettant les foiblesses & les défauts de la nature humaine dans tout leur jour, & en enseignant les moyens qu'il feet employer pour la réformer, par le foin qu'on doit prendre de foi-même. Une des plus grandes véritez qu'il y avance, c'est que l'homme est différent de son corps; & que celui qui n'a foin que de son corps, a bien soin de ce qui lui apartient; mais n'a pas Join de lui-même.

Voyek le 7. Journal des Savans de 2666. Tom, I. pag. 267. Edition de Hellande, Dans le second Alcibiade, il traite de la Prière. Il y enseigne que pour bien prier, il faut connoitre ses biens & ses maux; qu'on ne peut aprendre que de Dieu à les connoitre, & qu'il n'y a par conséquent que Dieu, qui puille nous aprendre à bien prier. Que de toutes les prières qu'on peut faire, la plus a-greable à Dieu, & celle qu'on doit faire incessamment, c'est que Dieu sasse en nous sa volonté & non pas la notre. Le Theages contient des préceptes pour l'éducation des Ensans; Platon y condamne l'ambition des Athéniens, qui les portoit à ne s'attacher qu'à des Sophistes, qui promettoient de les rendre de très-grands politiques, & de les mettre en état de gouverner les Athéniens & leurs Alliez. Il y enseigne, que l'homme ne peut jamais enseigner Dans le second Alcibiade, il traite de

que l'homme ne peut jamais enleigner à l'homme la véritable lageste qui seu-le fait bien gouverner, & qu'il faut une grace particulière de Dieu, sans laquelle tous les efforts des mattres & des disciples sont entierement inutiles.

L'Eutyphron est destiné à combattre les superstitieux & les saux dévots. Pla-ton y introduit un homme de ce ca-ractère, qui ne reconnoissant ni la chair; ni le sang, quand il s'agit de saire une

Action aussi agreable à Dien, que celle d'obtenir la punition d'un coupable, va accuser son propre Père d'homicide; parce qu'ayant fait niettre dans une basse sosse se poings liez un de ses fermiers, qui avoit tué un de ses fermiers, qui avoit tué un de ses fermiers, qui avoit tué un de ses fermiers, qui avoit envoyé à Athènes, pour savoir ce, qu'il en devoit faire, ce malheureux étoir mort dans son cachot. On y voit, dit M. Dacier dans l'Argument, le caractère du superstitieux, qui ne croit que parce qu'il croit, sant jamais être dans le vier rité, sant jamais être dans le vier rité. Platon y tourne en ridicule les fausses Religions payennes, & la pluralité des Dieux avec toutes seurs sa-bles.

bles.

II. I. L'E Second Volume Contient L'Apologie de Socrate; le Criton ou de l'autre de qu'il faut faire; le Phedon, on de l'Indimortalité de l'Ame, le Laches, 62 de 114 l'Aleur; le Protagoras, contre les Sophisses; les Rivaux, ou de la Philosophie.

M. Dacier nous fait espérer qu'il ne s'en arrêtera pas là; puis qu'il nous renvoye déjà par avance à ce qu'il diva sur quelques uns des Dialogues, qui ne font pas contenus dans ces deux Volumes.

r. Il examine dans l'Argument de l'Apologie, la célébre Question, sur l'Esprit familier de Socrate. Il ne doute point que ce ne sut un bon Génie, c'est-à-dire, à parler à la Catholique son bon Ange. Il apuye son opinion sur la doctrine de l'Ecriture, que les hommes sont conduits par des Anges, & sur ce que Socrate a été toute sa vie pieux, tempérant. & inste, marque évidentempérant, & juste; marque éviden-te qu'il a été conduit par un bon Génie, Que si l'on demande à M. Dacier

comment ce Génie se faisoit entendre à Socrate; il répondra que c'étoit par inspiration; par un mouvement formé dans la partie imaginative de l'Ame, comme il arrive souvent qu'en dormant 8c quelquesois en veillant, on croit voir · & entendie ; quoi qu'on n'entende &

qu'on ne voye point.

Si l'on demande encore pourquoi cet-te voix ne fervoit qu'à détourner So-crate des actions qu'il auroit voulu faire, & jamais à le pouffer à quelque action; M. Dacier répondra, que so-crate étant toujours très-vertueux, & toujours très-porté à embrasser tout ce qui lui paroisser honnête, n'avoit be-foin que d'être retenu & detourné quand fa raison alloit l'engager, à faire ou un faux jugement ou une fausse

## n 26 Nonvelles de la République

démarche. Cette raison paroit merveilleuse. Il ne reste qu'une petite disficulté; c'est comment après cela, on peut attribuer à ce même bon Genie, toute la pieté, toute la tempérance & toute la justice de Socrate. Aparemment que ce même Genie le portoit à la vertu par des inspirations insensibles; & qu'il ne se faisoit apercevoir, que lors qu'il s'agissoit de détourner son Eléve de ce qu'il auroit eu envie de saire.

2. Le Dialogue, qui a pour tître Criton ou de ce qu'il faut faire, contient une Morale bien sévére; & plus d'un Chrétien ne se trouveroit pas d'humeur

Chrétien ne se trouveroit pas d'humeur de la suivre. Socrate s'entretient dans se prison avec Criton son Ami. Il avoit été condamné à mort ; Criton vouloit l'obliger de se sauver & il en avoit trouvé les moyens; Socrate étoit per-fuadé de fon innocence, & de l'inju-flice de ceux qui l'avoient condamné. Il foutient cependant qu'il ne lui est pas permis de se fauver; & les raisons qu'il allégue méritent d'être luës. Il y en a de générales, il y en a qui le regardent en particulier; & si ces dernières ne sont pas plus convaincantes, elles sont du moins plus sensibles. La principale est prise de ce qu'ayant été condamné, il lui avoit été libre selon des Lettres. Octobre 1699. 417

des Loix de choisir la mort ou l'exil; & qu'il avoit choisi la mort. Après ce choix, il semble qu'il ne lui sut plus permis de se retracter. Mais ces raisons particulières ne peuvent pas décider la question générale. Il s'agit de savoir, dit M. Dacier, si un homme qui est condamné à mort, quoi qu'injustement, peut, sans crime, se dérober aux Loix es à la Justice. Socrate, a-joute-t-il, étoit le seul de son tems, qui est mis rela en question; meis, ce qui est bien plus surprenant, il seroit, peut-être le seul dans notre Siècle. Cela n'empêche pas que M. Dacier ne soûtienne la negative sur cette question, & n'atribue d'opinion contraire à notre jugement corrompu.

3. Le Phedon ou de l'immortalité de l'Ame, est encore un entretien qu'eux Socrate avec ses amis peu d'heures avant sa mort. Les raisons dont il se ser pour prouver que l'Ame est immortelle paroissent fort abstraites, & l'on a besoin des notes de M. Dacier pour en concevoir toujours l'évidence & pour en sentir la force. La preuve que socrate allegue pour montrer qu'il n'est pas permis à l'homme de s'ôter la vie, même dans les plus grandes adversitez, est plus à la portée de tout le

monde. Les Dieux, dit-il, out fois des hommes, & les hommes sont une des possessions de Dieu; si un de nos esclaves se tuoient sans notre ordre, nous serions en colére contre lui; & nous le punirions, si nous le pouvions: par la même raison, il n'est pas juste de se tuer, E il faut attendre, que Dieu nous en-voye un ordre sormel de soxtir de la vie, comme celui qu'il m'envoye présentement.

4. Platon refute dans le Lachés, les fausses idées qu'on a ordinairement de la Valeur, & quoi qu'il n'explique pas clairement sa pensée sur la nature de cette vertu, on ne laisse pas de décou-vrir, que son opinion est, que la valeur est une vertu, qui s'étend sur toutes les actions de la vie, & qui renferme toutes les autres vertus.

Socrate y dispute contre Protagoras le plus considérable de tous les Sophistes. Platon y établit entr'autres doctrines, 1. Qu'il n'y a rien de plus dangereux, que de solution de la contre cteurs. 22. Que la vertu n'est qu'une, & est indivisible, & que c'est la ruiner que de la composer de parties dissem-blables, qui ne tiennent rien les unes des Lettres. Octobic 1699. 429

des autres. Qu'il n'apartient pas à tout le monde d'expliquer les Poëtes; & que les Sophistes, qui se piquoient sur cela d'une grande érudition, n'étoient capables que de gâter par leurs, vaines critiques les plus beaux passages des Poëtes, & ceux qui renserment la plus saine Théologie, & les plus grandes maximes pour les mœurs. 4. Que comme pour devenir bon il faut avoir été méchant il faut avoir été bon.

6. Dans le dernier Dialogue de ce

· 6. Dans le dernier Dialogue de ce Volume, qui a pour tître les Rivaux, Socrate combat deux erreurs dont les Jeunes gens de son tems étoient entê-tez. Les uns s'imaginoient que la Phi-losophie consistoit à savoir toutes les Sciences; & les autres croyoient, que pour mériter le nom de Philosophe, il suffisoit d'avoir une simple teinture des Sciences & des Arts.



#### ARTICLE V.

GEOGRAPHIÆ VETERIS SCRIPTORES GRÆCI MINORES. Cum
Interpretatione Latina, Dissertationibus, ac Annotationibus. Vol. 1. C'esta
à-dire, Les Anciens petits Géographes
Grecs, avec la version Latine, des
Dissertations, & des Notes. A Oxfort, 1698. in 8. Et se trouve à
Amsterdam, chez les Héritiers d'Antoine Schelte.

N. HUDSON se propose de nous donner en trois Volumes les petits Géographes Grecs dont les Ecrits sont parvenus jusques à nous. On voit à la tête de ce premier Volume des Differtations de M. Dedwell, sur le tems auxquels les Auteurs dont on trouve ici les Ouvrages ont vécu & écrit. On a mis au bas de chaque page les différentes leçons, avec quelques petites notes, les unes de M. Hudson, & les autres d'Haschelius, de Vossus, de Bochart, & de quelques autres Savans qui ont travaillé sur ces Auteurs. On en trouve de plus amples à la fin; tant de M. Hudson, que de Stuckius, de Blaze.

des Lettres. Octobre 1699. 431

Blancard, de Gesner, &c. Après lesquelles sont les Présaces qui étoient au devant des Editions précédentes de ces Géographes, & les Indices nécessai-

res.

1. Le premier Traité qui paroit icheft le Periple de Hannon, avec la Verfion Latine de Conrad Gesner. Les Grecs apelloient du nom de Periple une navigation faite autour d'un Pays. Hannon donne dans cèt Ouvrage une Relation des Pays, qu'il découvrit le long des côtes de l'Ocean Adantique. des côtes de l'Ocean Atlantique. Il avoit été imprimé à Basse pour la première sois en 1533, par les soins de Sigismond Ghelen, qui ne nous aprendipoint où il avoit pris ce Manuscrit. Conrad Gesner en donna quelques années après une nouvelle Edition, accompagnée d'une version latine & de quelques notes. Ensin Abraham Berekelius le fit réimprimer à Leide en 1674, avec quelques Remarques tirées de la Géographie Sainte de Samuel Bochart.

M. Dodwell, dans sa Dissertation sur le Périole d'Hannon resute la pensée

M. Dodwell, dans sa Differtation sur le Périple d'Hannon resute la pensée d'Isaac Vossius, qui a crû que ce Général des Carthaginois avoit vécu du tems de Persée, sondé sur ce que la Fable de

<sup>\*</sup> Sigifmundus Gelenius.

# 231. Nouvelle de la République,

Méduse à qui Persée coupa la tête a ti-ré son origine de certaines semmes ve-lues dont parle Hannon, & qu'il nom-me Gorilles. M. Dodwell prétend, que les Gorgones de Persée n'ont rien de commun avec les Gorilles d'Hannon, & sait voir qu'Hannon ne peut pas avoir été du tems de Persée, puis qu'il au-roit salu, qu'il eut été plus ancien qu'Hercule, qui a vécu après Persée; se qui se resure de ce qu'Hannon parle des Colonnes d'Hercule dans son Peri-ple. M. Dodwel ne croit pas non plus. des Colonnes d'Hercule dans son Periple. M. Dodwel ne croit pas non plus,
comme Vossius l'a prétendu, que les
Fables des Poëtes ayent tiré leur origime de l'Histoire véritable; puis qu'au
contraire les tems fabuleux ont précédé
les tems Historiques; qu'il est évident
que les Poëtes des Grecs sont plus anciens, que les Historiens; & qu'ensia
plus les Historiens sont anciens, plus
leurs narrations sont-elles fabuleuses.

Peut-être pourroit-on accorder ces
deux Savans, en posant bien l'état de
la question; & en distinguant l'Histoire écrite de celle qui n'étoit connue que
par tradition. La Fable est plus ancienne que l'Histoire écrite, du moins
qu'aucune histoire parvenue jusqu'à
nous; mais cela n'empêche pas, qu'elle ne tire son origine de l'Histoire connue.

nue

nuë par Tradition, qui a pû facilement fe corrompre, & que les hommes, qui aiment naturellement le merveilleux, ont embellie de mille faits également faux & furprenans; & c'est ce qui a donné naissance à la Fable.

Pour revenir à M. Dodwell, il croit que celle des Gorgones dans laquelle on fait entrer Perfée, est néanmoins plus récente, que cet ancien Héros; & il ne fait point de difficulté d'en attribuer l'invention à Hésode. Il y a dans cette Differtation beaucoup de choles: curieuses sur les Gorgones; mais pour nonous arrêter, qu'à ce qui concerne propre-ment le Periple d'Hannon; Mi Dodwell croit que ce Chef des Carthaphois a vêcu entre la XCII. Olympistie; & la CXXIX. mais que c'est quelque Grec, qui, après la mort d'Hannon, a composé ce Periple sous son nom; & que même celui que nous avons est fort différent en plusieurs choses de l'animie Ouverne de ne Cons cien Onvrage de ce Grec.

2. Le second Traité, qui paroit ici, est le Persple de Scylax, de l'Isle de Caryande. David Héschelius sur le premier qui le publia en 1600. Isaac Vossius en sit faire une nouvelle Edition en 1639, il en corrigea le texte en disérdiendroits se y ajouts une version

## 434 Nouvelles de la République.

Latine. Enfin M. Gronousus le fit réimprimer il y a deux ans, & le corrigea encore en plusieurs endroits. Mi Dodwel croit que l'Auteur de ce Periple, est fort différent de celui dont il est parlé dans Herodote, & que c'est celui-là même qui, au témoignages de Suidas, a écrit sur Polybe; & qui vivoit du tems de cet Historien: Et à ce qu'on lui peut objecter, que Scylax te qu'on lui peut objecter, que Scylax donne à de certains lieux des noms, qui n'étoient plus en usage du tems de Polybe; il répond que cèt Ouvrage est un composé de divers Ouvrages plus anciens, & qu'il est assez ordinaire à ceux qui font de telles rapsodie de laisser aux lieux les nons qui leur sont donnez dans les Ouvrages, qu'ils pillent.

3. Après le Périple de Scylax viennent des Extraits du Traité de la Mer Rouge ou plûtôt des Peuplès Méridionaux par Agatharchide. M. Hudson les a tirez de Photius, & y a ajouté la verssion de Rhodoman. Ces Extraits sont plus amplès que ceux des Editions

plus amples que ceux des Editions d'Henri Etienne de 1557. & de 1594 & que ceux de l'Edition d'Oxfort de 1597. M. Dodwell, qui convient qu'Agatharchide vivoit sous Ptolemee Philometor; ne convient pas pourtant, qu'il aît écrit l'ouvrage dont il s'agit

Jose le régne de ce Prince, il croit qu'il no l'écrivit que dans la vieillesse doine le régne de ce Prince, il croit qu'il no l'écrivit que dans la vieillesse doine l'avantoré Tuteur, entre l'an 649. & l'an 666 de la fondation de Rome. Il va même plus avant, & conjecture que cet Auteur a écrit au commendant du ségne d'Alexandre; veis l'an 649 bulé corse la fondation de Rome, un peur avant Artemidore, qui a aussi écrit de l'E-

thiopie. 4. & 5. Le quatrième Traité de ce Volume est le Persple du Pont Enzin d'Arrien, qu'on a fait suivre du Euri-ple de la Mar Ronge auribué au même Auteur Sigismond Chelen les avoic joints à Plannon, dans l'Edition dont nous avons parlé. Guillaume Stuckius les fit réimprimer en 1576, avec une version latine & de fort longs Commentaires; & enfin Nicolas Blassanden procurs une nouvelle Edition en 1683. lans autre changement que des corioctions de quelques endroits de la Venfion de Stuckius. Quant au Periple du Pont Euxin, M. Dodwel l'attribue à Arrien le Philosophe Disciple d'Epidete, & il croit qu'il l'a écrit sur la fin de l'Empire d'Hadriss. : o sic , ma os d' : Mais pour le Periple de la Mer rouge qu'on donne au même Arriem, M. T 2 Dod-

## 1476 . Nauvelles idola. République

Dodsvell le croit d'un Auteut plus moschamet, puis qu'il y est parté de la Enpristant, nom inconnu à Arrien, qui
stoit un pen plus âgé que le Géograplie Proletiele. Il soutçonne que cet
Onvrage a été étrit sons les Empereurs
M. Anirele Salle Verus. On trouve dans cetto dillercationi des rechendres corieuses sur la Taprobane, que Ma Dod-well proit être l'ille de Coden; et sur l'ille appellée Palasimonde, qui sur dé-converte sous l'Empereun Chande, et que quelques uns out confinede mal-apriopossavec la Taprobane, mal-ember Le builmo. Traité dète. Volume telt de El Robalo de Marque écrit suffi par Arrien , Be que M. Hudfob acton-erigé fur un Manuferit de la Biblio de de Pallièmes. Ca Novembre de la Confine rige in un Manuscrit de la miniorne, que Bulléième. Ce Nearque écrit un des Capitaines d'Alexandre de Contrad, se qui écrivit l'Histoine de confineme. Arrien y décrit le présenduit Nanigation de Neapque depuis l'embouchure de l'hide, par l'Occan, sjusques dans le Golée Rerique. M. Dodwell eroit qu'Arreit de l'embouchure de l'hide par l'Occan, spingues dans le qu'Arreit de l'embouchure de l'embou -Vieillesserbs avoin éarlt l'Expédition di Alexandre la Grand, Stavis raque la Géographie de Riolesséd suit qui lique.

des Litteria Schobrei vongi.

7. Lu sesteme pièce de ce Volume oft le Periple de la Mer extériouse tant Orientale qu'Occidentale, & desplus grandes ifies de vette Mer, composépas Marcino de la Ville d'Heraclée for le Pont Buil xin. Cet Ouvrage avoit déja été pu-blié par Hæschelius en même tems que Scylar, & quelques autres; mais M. Hudfon en a corrigé les fautes & l'a traduit en latin. Tout ce que peut dire M. Dodwell de l'age de cet Auteur, c'est que n'ayant point paulé de la Ville de Constantipole, dont il étois fi must qu'il fit mention, expourquelques autres raffons, il ne peut pas avoir vécu plucôt que dans le troisième Siècle de l'Ere Chrétienne, ni beaucoup do tems après Prolemée le Géographe. \* 8 La huitteme & dernière pièce de W Volume of le Periph du Post En-Wie & der Palus Medicides dont on ignore l'Auteur, & qu'Isaac Vossies, qui l'avoit tiré de la Bibliothéque de Claute Summaise, fit imprimer avec le Perige de Seylan; comme a feit aull M. Geonovius, dans l'Edition, qu'il nous a confide de cet Asteur. Pour reque pent affirer M. Dodwell au fejet de Auxeur de cer Ouvrage i c'est qu'il a vécu spirés Arrien, qu'il fait en plus feurs choses; se que quoi qu'il sonne à il ConConflanticople le nom de Byfance, il ne s'enfuit pas, que ce premier nom ne fût pas encore en ufage lors qu'il écrivoit, mais feulement que celui de Byfance n'étoit pas encore hors d'ufage.

## ARTICLE VI.

TRAITE' HISTORIQUE, contenant, le JUGEMENT D'UN PROTE-STANT sur la THEOLOGIE MY-101 Démêlez, du l'Eufque de Méaux avec l'Argbevêque de Cambrai; jusqu'à la Bulle d'Innocent XII. & l'Assemblé Provinciale de Paris du 13, de May 1699, inclusivement. Avec le Problème lécelésastique contre l'Argbevêque de Paris, 1699, in 52, pagg, 4001 Se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

I. CE Livre est composé de quatre Parties. Dans la Premiére, l'Autrer pénétrant, les ténébres épaisses, qui cuvrent la Théologie Mystiques tâche de nous en donner un Systéma clair & méthodique. & nous dit ce qu'il pense de cette Théologie & de ses dogmes en général & en particulier,

## des Lettres. Octobre 1699: 499

Il remarque d'abord que tous les Siés cles & même toutes les Religions ont eu leurs contemplatifs, c'est-à-dire, comme il les définit, de ces gens qui ont rafiné dans l'étude des choies divines, afin de porter les ames au déta-chement des créatures, pour les attacher à l'Etre infiniment parfair. Les Juifs ont eu leurs Esseur, qui étoient de vrais myltiques; les Payens ont eu leurs Platoniciens, gent contemplatifs; s'il en sut jamais; et les Chrétiens ont en leurs Mystiques dans tous les tems à comme l'Auteur le fair voir. Mais si l'origine des Mystiques dans le Christianisme est telle qu'il la décrit, elle ne fait pas beaucoup d'honneur à ces footes de Théologiens. Elle doit sa maillande, sin noure Auteur en est crû; à la barbarle du Siécle, à la Théologte Scholastique, aux visions, aux fanx miracles, & aux autres fables semblables; à la hardiesse & à l'ignorance. Il ne laisse pas d'avoiter, qu'il y a dans la Théologie Mystique du bon mêlé avec du mauvais.

Cette Théologie peut être reduite à deux chess principaux, qui font le but qu'elle se propose, et les moyens qu'el-le employe pour parvenir à ce but. Son but est de trouver une espéce d'union

#### 040. Neuvellei de la Républiquie.

très-intime de l'Ame dévote avec Dieu, qui dès cette vie l'élève à toute la perfection, à toute la paix, & à toute la béatitude; que l'on posséde dans le Ciel; au moins à peu de dégrez près. C'est ce que les Mystiques appellent d'ordinaire Triunsformation & Désfection, mais ils ont plusieurs autres termes pour exprimer l'état de l'Ame parvenue à cette union. Ils l'appellent souvent l'état passif; parce que l'Ame n'agit plus alors; mais se contente de recevoir les graces que Dieu lui envoye, & de suivre ses attraits; sans rien faire autre chose, que se laisser pousser par l'Esprit Divin, qui est devenu son ame & son taoi:

'Les Mystiques distinguent aussi trois sortes de vie, la Purgative, l'Illuminative, & l'Unitive. Dans la vie purgative, la crainte de l'Enser est le Principe dominant; il purge, parce qu'au moins il reprime les sureurs de la cupidité. Dans l'Illuminative on pratique les vertas, par un amour, qui est encore mélé d'intérêt pour la béatitude éternelle. Ensin, dans la vie Contemplative & Unitivé, l'amour est parsait, la Sanctification achevée, & la vue de Dieu portée au degré d'une connoissance parsaite. Se même sans erreus. Cette troi-

îiêm**e** 

-221

vanture de Madame DesHoulières fort incredule sur ce sujer, & qu'on trouve au commencement du premier Voluau commencement du premier vou-ne, est des plus divertissances; maig elle est trop longue pour être raportée ici. Contentons-nous de copier quel-ques periodes du Portrait du Gentil-homme, thez qui toute cette Compa-gnie se rendit; pour donner quelque idée du stile de tout l'Ouvrage. Nous choisifipas celui-là, préserablement à quelques autres qui le trouvent dans cel Livre; parce qu'il y a bien des gens dans, le monde à qui ce portrait rellemble. Àprès avoir décrit son corps; voici co qu'ajoute l'Auteur. Pour de Lépris, and la principal de la company d il en a infiniment; mais il se rend un, peu trop maître des conversations; il ne, répond pas juste à la pensée d'autrui; il ne brille que sur la sienne, il parle trop baut, decide trop librement des roputations; toujours persuade, qu'on ne peut se tromper jours perjuade, qu'on ne peut se tromper en jugeant des choses au pis il n'admet guère de vertu que celle qui veut trop paroître. Son human est inégale; souvent moral dans la derniere sévérité; il sasse en un moment dans un relachement, qui étonne: d'autres son gay avec excès, il passe tout d'un coup dans une tristesse, qui ne lui souveit que des objets funcses. Avec tout cela il plait infiniment. PAR MADAME A Paris, chez la Veuve de Claude Barbin. 1699.
in r. Tom. I. pagg. 387. Tom: II. pagg. 363: Et le trouve à Amsterdam, chez Tenri Desbordes.

E'Roman est de la même Dame, qui a fâit les Comedies en Proverbes di second Volume du Voyage de Campagne dont nous venons de parler. Il n'est pas nécessaire d'en davantage; pour exciter la curiosité de ceux qui aiment à lire ces sortes de livres.

# ARTICLE IX.

Extrait de diverses Letires.

Angleterre. Monsieur l'Évêque de Worcester fait imprimer préfentement une Explication des LXX. semaines de Daniel. An Exposition of Daniel's Prophecy of 70 Weeks. Il n'en fait tirer d'abord qu'un petit nombre d'Exemplaires, pour avoir le jugement de

ses Amis, & même des Ennemis de la Vérité, tant Juis, qu'Athées, & Dérs, tes En suite il publière l'Ouverge avec les Additions nécessaires, s'il 4 en a quelques unes à faire, ce qu'ile fera vers le mois de Novembre prochain. L'Onvrage fera divisé en deux parties. La première contendra quelques Pré-liminaires resichant l'occasion, & les autres déhors, pour ainfidire de la Prophètie; & quelques questions de Chronologie, qui delle ent être établies, avant que d'entre dans la matière mêavant que d'entrer dans la matière même de la Prophétie, qui occupera la feconde Partie. Après avoir donné le vélitable sens des termes par les régles de la Grammaire & de la Critique, it en jultifiera l'accomplissement dans toutes ses parties, par une Chronologie exacte. On verra par la la vérité de cette célébre Prophétie, & la Divinité de la Mission de Jesus-Christ invinciblement prouvées & solidement désendues contre les attaques & les fausses interprétations des Julis, se de quelques Chrétiens. Le Chevalier Marsham, qui comme vous savez, prétend qu'il ne s'agir point de Messe, ne sera pas oublié.

M. Hold & public, Some tous are consensually principal objections and argument.
V. 6. ubich

## } Nonvelles de la Republique

sub have been published against Mr. ck's Essay of humane Understanding. Samuel Bold Reftor of Steeple Dorfet. At-à dire, Quelques Réflocions sur les ncipales objections & les principann umens qu'on a publié contre le Livre M. Locke, qui a pour titre. Essai de ntendement humain. Par M. Samuel ld. Cet Auteur est le même qui a dédu le livre de la Religion Raisonna-. Il entreprend dans ce derpier Ouge, qui n'est que de soixante pages, refuter les principales objections on a faites depuis quelque tems itre le livre de M. Locke. On dit on ne peut mieux entrer dans les ssées de l'Anteur, qu'il désend : les poser plus nettement & les soutenir. de meilleures raisons.

M. Beverland fameux par des Ouges bien différens a envoyé en Holie, pour être imprimez, les Otiques ministe. Iten funm Auglicum. Ceux se plaisent dans la littérature troupnt leur compte dans ces Ouvrages; eux qui les ont reçus ne les ont brûlez, comme quelques personnes l'ont affuré.

n a publié il y a déja quelque tems grande Carte de la Terre Sainte, des Lettres. Octobre 1699, 469

en trois seuilles du plus grand papier. Elle comprend non seulement tous les lieux principaux, avec les textes de l'E-criture, où il en est sait mention, mais aussi toutes les principales actions raportées dans l'Ancien & dans le Nouveau Testament. On y a joint une Table alphabétique, par laquelle on peut tacilement trouver les lieux & les pasitages remai quables de l'Ecriture. Il y a aussi une Carte des voyages des Israëlites depuis l'Egypte jusqu'en Canaan & une autre des voyages d'Abraham à chaque coin de la Carte.

Voici le Titre d'un sivié latin, qui paroît aussi il y a quelque tems. Institute l'aussi Romans um Breviarium, so Georgii Patricii Chemnicensis vetern Roma cum nova Collatiu. Ex nova recensione Antonii Toysii IC. Can accessement in hag editione, suffic Lipsii Trastatus per culiques. Indescet de Vaterium Latinou rum Script. de Re Pecuniaria. De Nominibus Romans um. De Ritu Conviè viorum. De Censura & Censu. De Aano deque ejus diversitate: liem ratione Intercalaudi; cum sigurn ancu. In usum studiose suventutus. Opus tam ad Historiam, quam Poetai, caterosque suum.

Nonvelles de la Republique

On la imprime eff Anglois PHistoi-te de Polybe de la Pradaction de M.

Henri Sheers, en della Volumes in 81 Mr. Dryden y a joint le Garactie de Polybe & de ses Ecrits.

De France. On se plaint généralement ici (Paris) de Messieurs les Astronomes, qui faissent les Ephémerides à sec. M. de la Hive, qui pourion les bien calculer, le contentera déformati de les donner par châque aniles des vance. Cela va mettre tous les Paiseurs

d'Almanac au bout de leur rôlle. 'Ils en crient & en sont comme au déses

poir.
On me dit il y a quelques jours qu'oir a défendu au P. Daniel de faire imprimer la fuite de son Histoire de France au Louvre, quoi qu'on le lui eut permis, & qu'il y en eut déja quelques feuilles d'imprimées. On a austi défendu au P. Hardonin, qui devoit avoir soin de l'Edition des Conciles, de s'en meler.

méler. On debite depuis quelque tems un in 12. qui a pour titre Sentimen d'ane Ame convertie, pour châque jour de l'Annte fur 366, uersets choisis des Pseaumes de Lavid, aveç le laractère de châque. Sains. M. Galland a fait imprimer & Caen

uni în i z. de Porigine & du progrès Caphé, fur un Manuserit Arabe do Bibliothèque du Ros. Il est puis et im de ce Manuscrit, intitusé se quel doit croire de plus précis & de plus peère touchant le Caphé; seveir s'ilest prims aux Musulmans d'en user. L'A tenn acrivair l'année de l'Alestante. teur écrivoit l'an 996. de l'Hégire, c revient à l'an 1587 11 s'apettore à dal Cader Ben Mohamused, Alanfa Algebra, Albanbah.

M. Du Hamel a donné le z. Tot de ses Remarques choisies sur les pas ges les plus difficiles de l'Ecriture 12. Il contient les Remarques situal Livres Historiques de l'Ancien Test ment & sur le Livre de Jos.

Quelques perfonies curieus su haiteroient que quelcun fit l'Histoire Globe, à ped prés, comme on a ficelui du Calendrier, en montrant que le a été son origines, qui en a été piemier Inventeur, les quels en ont é les progrès. Que s'es plan est trop d ficile à remplir l'on voudront favoi du moins, qui est le piemier Invente des Globes Celente & Terrestres

M. le Duc du Maine, qui a fait trats me Imprimerie à Prevous Capitale la Principante de Donibus, y va missan primer des Memoires de Litterans qu'

## 472 - Nouvelles de Republique

qu'un Savant avoit eu ordre de ce Prince de recueillir, il y a quelque tems, afin de l'informer de tout ce qui se paffe dans la République des Lettres. Il y aura à l'Arsenal de Paris une boote, où l'on recevra tous les Mémoires que les Savans voudront y envoyer pour être imprimez. On attend le plan de cet Ouvrage, qui doit, dit-on, paroîtie bientôt. Ces Mémoires, se publicront tous les mois, comme la plûpart des autres Journaux.

On a imprimé à Toulouse un Livre

On a imprimé à Toulouse un Livre in 4. qui a pour titre Traité sur la Peinture, pour en aprendre la Théorie & se perfectionner dans la Pratique. Il est de Mr. Du Puy Dugrés. Cet Ouvrage est composé de quatre Dissertations, qui ont chacûne leur Suplément. Dans la premiere l'Auteur fait le Paralléle de la Peinture & de la Sculpture. Dans la faconde il traite à fond du Dessein. La troisseme contient toute la Théorie du Coloris, & la derpier parle de la Composition. Ce qu'il en dit regarde principalement les grands Ouvrages, qui font le plus bel ornement des léglies & des Palais.

On imprime dans la même Ville un Coura de Physique attendu depuis long tema. C'est celui de M. Françon Bay-- On a imprimé à Toulouse un Livre

sems. C'eff celui de M. Françon Bay-1. 10

#### ARTICLE VII.

LETTERE DI GREGORIO LETI! Sopra differenti Materie; con le Proposte e Risposte. Da lui e vero a sus
scritte nel corso di molti Anni, da o
a, Prencipi, Titolati, Ambascitatori,
Esc. C'est-à-dire, Lettres de Gregoire Leti, sur different sujets, contement les Lettres & les Réponses, qui ti a écrites ou qui lui ant été écrites durant le ceurs de plusieurs années, à on. par des Princes, des Personnes caracteriftes, des Ambaffadeurs, des Minis fires d'État, des Gentilabénmes, des Confeillers, des Gardinaux, des Ardes Religieux de tous les Ordres, des Academies, des Savans, des Marchands, & des Bourgeois: des Princesses, des Dames, des Religionses, & autres Peru formes; que la prudence a pormis d'être publiées. A Amsterdam, chez George ge Gallet. 1699, in 8. Tom. L. pagg. 190. Tom. II. pagg. 189.

I. E premier Volume de ces Letetres en comprend CLXIV. & le fecond CCVI. Il:y en acplusieurs.

#### Rid Nouvelles de la République

qui ne contiennent que des complimens, et dans lesquelles ceux qui aiment la langue Italienne; penvent aprendre comment on les tourne en cette Langue. Il y en a quelques autres où ils aprendroat comment les Italiens s'y present lors qu'ils veulent donner de keikens à ceux à qui ils écrivent. C'est ce qu'on trouvera particuliérement dans la dernière Lettre du premier Volume, que M. Leti ésrit à Messieurs de l'Atademie Françoise, en leur envoyant son Cérémoniat Historique. Quelques unes ne contiennent que des railleries. Telle est, par exemple, la neuvième du premier Tome, dans laquelle M. Leti répond à la nouvelle que M. Jean Zucca lui avoit écrit, qu'il venoit d'épouser en se semme qui n'avoit point de dens. Ce qu'il y a de singulier dans cette Lettre, c'est que quoi qu'elle contienne sept pages, on n'y trouve pourtant pas une seule fois la lettre r; ex cependant le discours paroit si bien suivi, qu'on sollier que quoi president le les seules les lettres l'aut lui s'ans seule leur suivi, qu'on sesse que le les seules les seules leurs l'aut lui s'ans seules leurs leurs l'aut lui s'ans seules leurs leurs leurs leurs l'aut lui s'ans le discours paroit si bien suivi, qu'on assure que des Italiens l'ont luë, sans

s'apercevoir de cette particularité, ni de rien de gêné dans le stile.

Mais c'est là ce qu'il y a de moins considérable dans cet Ouvrage, qui comprend un grand nombre de Lettres sériesses, où l'on trouve des matières

des Littres! Octobre 1699. 45\$

ple, dans la septième du premier Volume, une Liste de toutes les Familles Nobles de Venise. La treizième contient bequeoup de particularitez de la Maison des Comtes de Diena, & la justification de la conduite de celui de cette Maison, qui rendit an Roi de France la Ville d'Orange, dont il étoit Gou-

verneur. On y voit aussi la véritable explica-tion des dignitez de Margrave, Land-grave, & Burgrave. Le Margrave est le Gomes Limitaneus, on le Comte Gou-verneur des Frontidres. Notre mot de Marqui dans sa premiére origine signifie la même chose, puis que le Dictionaire de l'Académio le définique Gouverneur, qui est doit autrefois, les marebes, les murebes, les musières d'un Etat. Mais ce mot ne se prand, plusten ce fens: C'est aujourd'hai un titre de dignité qu'on donne à celui qui posséde une Terre considérable éri-gée en Marquist par lettres patentes. C'est donc mal parler, que de dire le Marquis de Brandebourg, il fant dire le Margrave, & c'est ainsi que ceux de cette Illustre Famille veulent qu'on les appelle. Le Landgrave est le Comes Provincialis, Cest-à-dire, le Gouverpeny d'une Province & le Burgrane, Comes V... 2

# 47. Monvelles de la République

Comes Cassellaneus, le Gouverneur Sand Forteresse. Il y a plus d'une sorte de Landgrayes & de Burgraves, comme

on peut le voir dans cette Lettre.

Il y en a sept d'eniployées à faise l'abrége & à raporter diverses particularitez de la vie de Calvin; il y est àussi
parlé par occasion des autres Réformateurs. La 41. & la 42. contisment une

Relation de ce qui se passa dans l'audience de l'Ambassadeur de Savoye à Lisbonne, envoyé pour demander l'Infante de Portugal pour le Due son Massere. Il y en a neus au sujet de la fameuse Marquise de Gourcelles, qui s'évant sauvée des prisons de Paris, où son Mari, qui l'accusoit de quesques galanteries l'avoit fait mettre; se retira à Genéve, en ellestrquesque sejour, et où bé. Les fit connoissance avec elles

iA en juger par le portrait qu'en fait mous Auteur, c'étoit une des plus bélles femmes de l'Europe. Elle étoit fifié de M. de Lenontours, Gouverneur de Thumwille.

La Leute LXXX. & les deux sui rantes compiennent des particularites

santes consieunent des particularites touchant la charge de Muire de Londres, la description des cérémoniés qui se font le jour que cet Officier entre dans son emploi, & du repas que la ville

ville donne ce jour-là au Roi & aton-4 fa Cour. Un des principaux avantages des Maire de Londies, i c'est que si le Successeur à la Couronne n'est pas dans le Royaume ou est éloigné de cet-te Ville, lorsque le Roi vient à mou-gir; il rest la première personne du Royaume, jusqu'à barrirée du nouveau Rai & & fon Couronnements Ce ful ce qui arriva lors de la mort de la Reit ne Elisabeth. Jaques l. Roid'Ecosse qui devoit lui succeder étoit en Ecosse ! & ne se rendit en Angleterre que quelque tems: après, à canse de la pesse qui régnoit alors: Pendant toute son absen-se, le Chevalier Ribert Lea Maire de Londres, figna tous les Ordres & tous les Edits qui furent publiez, avant les premiers Officiers du Royaume & avant le Chancelier lui-même. Les Letties CLIV & CLV, consien-

Les Letties CLIV ils CLV, consiere nent une Relation du grand déméléarnivé à Genéve fut la fin de l'année 2667; entre le Copleil des vint-cinq & celui des deux cens. Cette querelle fut poulsiée fi loin, ils divila tellement laville; qu'on fut fur le poist de s'égorger les innules autres : La sonjoisture étoit d'autant plus fâtheuse, qu'on sivoit a lois des disputes autres des le Ducide Savoye, les qu'il étoit à praindre que ce Prince

Nouvelles de la République

ne profitat de l'occasion, pour faire valloir ses anciennes prétentions sur Genéve. M. Leti nous aprend, que tout ces démêlez furent appaisez par la médiation ou plûtot par l'autorité des quatre Cantons Evangeliques, qui étant alors affemblez à Arau, écrivirent à Genéve, su fixent entendre aux Magistrats, qu'ils devoient au plûtôcterminer tous leurs différent s'ils ne vouloient incoursis lour indignation.

encourir leur indignation.

II. Nous n'avons rien dit encore en particulier de ce qui eft contenu dans le second Volume de ces Lettres, & cela n'est pas même fort nébessaire; puis qu'on voit assez par ce que nous venons de spécifier du prensier, ce qu'on doit trouver dans le second, qui est à peu près de même nature. Nous ajouterons pourtant que les onze premières Lettres de ce second Volume concernent les affaires qu'on a voulu susciter à M. Leti, à cause du Livre qu'il publia il y a quelque tems sur les Loteries. On y voit entr'autres choses la véritable raison, qui obligea autresois le Roi Charles II. à faire dire à notre Auteur, qu'il eut à sortir de ses Etats. Il avoit dit dans son Histoire d'Angleterre, que si l'ou n'empéchais que la Gouronne de ce Reyais me . II. Nous n'avons rien dit encore

des Lettres. Octobre 1699. 457

en verroit des Scénes Tragiques dans vet Etat & déhors; le Duc d'Tore fut choqué de cette hardiesse, & obligea le Roi son Frère, sur l'espait duquel et avoit toute sorte de pouvoir, à congédier M. Leti. On trouve aussi dans ce Tome plusieurs particularitez sur les Ouvrages de notre Auteur, qu'il dit être déja parvenus jusques au nombre de cent volumes.

#### ARTICLE VIII.

CATALOGUE DE LIVRES

nouveaux, ou réimprimez depuis

peu, accompagnez de quelques

Remarques.

Į.

VINDICIE JURISDICTIONIS SE-CULARIS & IMPERII, Adversus Usurpativam Exemptionis & Immunitatis Ecolofiastica Extensionem, in materia reali Collecturum & Tallibrum. C'est-à-dire, Désuses de la Juristiction séculière & de l'Empire, contre l'extension numbée de l'Exemtion & de l'Im

#### 16 Nouvelles de la République

. l'Ammunité Ecoléfiastique, au sujet des . Collectes & des Taskes. 1699. in 8. pagg. 37.

L'ETAT de Liége ayant été engai gé dans la dernière guerre, a con-tracté diverses dettes, qui l'ont obligé à mettre quelques nouveaux impôts sur les biens immécubles de son ressort. Le Clargé inférieur a crû êtte exemt de cas impôts en vertu des Immunitez Eccléfiastiques. On a voulu user de contrainte contre ceux qui ont refusé de payer; & ceux-ci ont décliné la Jurisdiction du Conseil ordinaire, & en ont appellé au Conservateur du Clergé, qui réside à Aix-la-Chapelle. Le Conseil ordinaire jugeant cet appel contraire aux Loix, a voulu proceder contre ceux qui l'ont interjetté; & le Clergé a excommunié quelques uns de ce Conseil, & quelques autres personnes, qui sont dans des emplois publics.

L'Auteur de ce petit Livre entreprend de faire voir, que le Clergé Inférieur est sujet aux Impositions, à l'égard des biens immeubles qu'il posséde, lors que ces impositions sunt levées pour le bien & la confervation, du Pays; & par conféquent, que l'Exponuminication lancée contre ceux qui ont woulu des Lettres. Octobre 1699. 457

en procurer le payement est nulle & de

nulle valeur.

Pour prouver la première de ces Pro-positions, il examine la première ori-gine des Immunitez des biens Ecclésiastiques; il montre quelle a été la pen-sée de l'Eglise & des anciens Péres sur ce sujet; la pature des Impôts & des Tailles!; & les sentimens des Conciles de Latran, de Constance, & de Bâle sur cette matiére.

Je n'oublie pas l'autorité de S. Ambrosse, qui dit positivement que les fonde de l'Eglise payent le Tribut à l'Empereur: ni celui de S. Grégoire le Grand, qui veut qu'on rapelle les Lales biens de l'Eglife étant cultivez, les Possesses puissent être en état de pa-yer les Tributs. Il remarque aussi, que dans les Pays dont le Pape est Souve-rain temporel, les Eccléiastiques ne font point du tout exemtez des charges publiques.

Audi le Clergé Inférieur de Liége a-t-il si peu prétendu autresois l'exemtion qu'il défend aujourd'hui, qu'on pro-duit un grand nombre de contracts d'ar-rentement, qu'il a faits consécutivement durant plusieurs siécles, dans les-quels il a toujours excepté du prix de

#### 18 Nouvelles de la République

la rente, quiodevoir lui être payé, les Tailles ordinaires & extraordinaires, dont il a chargérses Rentitro l'à sa dé-charge. La la commanda de la charge. Ensin, pour ne pas alleguer toutes les autres rassons de notre Auteur; il ne comprend pas comment le Clergé Inférieur de Liége prétend être exemt de ces impositions réelles; pendant que telui de la Flandre Françoise & Espagnole, celui de Brabant, & même celui du Luxembourg, qui est du Diocése de Liége, y font assurptions.

Après avoir prouvéque le Clergé Inférieure de Chiarina au Griaria aux Tennostrians (échiaria aux Tennostrians (échiaria)). férieur est sujet aux Impositions réel les; l'Auteur n'a pus de peine de faire voir ; que l'Excommunication lancée contre ceux, qui ont voulu procurer le payement de ces Impolitions doit être censée nulle, êt qu'on n'y doit faire aucune attention. Si tuois a se l'acceptant mai fort point du tout execunz des canages

er en folker oan kan be Gron bast dit mel omge sport and the supplementation and the

#### II.

TRAITE DE L'ORGUEIL. Par JEAN DE LA PLACETTE. Se-conde Edition. Revue, corrigée dam, chez Paul Marret. 1609) in 12.

T Ous les Ouvrages de M. de la Placette font si bien reçus du Public, que d'ordinaire, une seule Ediblic, que d'ordinaire, une seule Edition ne susse pas, pour satisfaire tous
ceux qui en veulent avoir. Le Traité
de FOrgueil sut imprimé pour la premiére sois en 1692, mais il y a déja quelque tems, qu'on n'en trouvoit plus
chez les Libraires. Le long Extrait
qu'on en peut lire dans la (a) Biblioibéque Universelle, nous dispense du
soin d'entrer dans aucun détail. Nous
idirons seulement; qu'en parcourant
cette nouvelle Edition, nous avons remarqué, qu'il y, a un Chapitre de plus
que dans la précédente. C'est le sezième; dans lequel l'Auteur prairée,
que la Millestie ne susse passe derne
since l'Orqueil. Ce Chapitre ne mérite
pas (a) Tem: XXV : preus. Pars. pag 1240

460 Nouvelles de la République pas moins d'être lû, que tous les autres.

#### HII.

JOSUE PLACEI SS. Theol. in Acad. Submurienfi Profess. Celeberrimi, Opeea Omnia: in anam Corpus collecta, in quo Gallice ab Auctore Scripta Latinitate donata comparent. Editio novissima, prioribus multo castigation & ... accouration, mecessarisque Indicibus lo-cupletata. Tomus Primus. Continent cupietata. 4 omus Erimus. Continuis Miscellanea, Exegetica, Elenchtica, Es Didactica, Cest-à-dire, Toutes les Oenvires de Josel de la Place ramaf-sées en un sont corps, dans lequel on a traduit en Latin celles que l'Auteura-voit écrites en François, & Pon y a ajonte les Indices nécessaires. Tome Premier. A Francker, chez Jean Gyselaar, 1699. in 4. pagg. 742. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

R. Josué de la Place est un Théologien si estimé de tous les Résormez de France, & même de ceux des autres pays, que c'est, sans doute, leur faire plaisir, que de leur aprendre, qu'on aentrepris de ramassertoutes

tes ses Oeuvres, de traduire celles qui avoient été écrites en François, & d'en donner une nouvelle Edition Ceux qui nous la procurent ont résolu d'en faire trois Tomes in 4. Le premier dont on vient de lire le tître, comprend le Traité des Types, celui de l'Imputation du premier péché d'Adam, celui de Pordre des Décrets de Dieux, celui du Libre Arbitre, & le Compend de Thiologie. Le second ne contiendra que les disputes contre Socia, & le troisième les Ouvrages écrits en François & traduits en Latin dans cette Edition. On n'insére point dans ce Recueil les Theses du même Auteur, qui se trouvent dans les Théses de Saumur, avec celles de Louis Cappel, & de Moyse Amy-rault. Mais le Libraire fait une nou-velle Edition de toutes ces Théses, qu'on avoit bien de la peine à trouver dans ees Provinces.

IV.

METHODE FACILE POUR AR-PENTER an mesurer tontes sortes de Supersicies, & pour toiser exactement la Masonnerie, les vuidanges des Terres, & tous les autres corps, dont on peus avoir besoin dans la pratique; avec le Toisé du Bois de charpente selon la Contume de Paris, & un Fraité de la Repuration des Terres. Par M. O-IANAM, Prosesseur de Mathématicique, A. Paris, chez Jean Jombert, 1669, in 12 pagg, 404. Et se trouve la Amsterdam, chez Henri Desbordes,

Je I E N que M. Organam ait sujet de lotter de la manière dont tous, ses Quyrages ont été reçus du Public; il nous aprend pourtant que, voyant qu'ils lui ont été d'ailleurs assez infructueux, il ne pensoit presque plus qu'à passer le reste de ses jours en repos, sans se mettre en peine de rien produire de nouveau Mais M. le Duc da Maine, ayant témoigné, qu'il vouloit bien donner sa protection aux Ouvrages que M. Ozanam seroit désormais, le repris courages, & ceux qu'il avoit aban-

abandonnez, s'empressent, pour ainsi dire, de sortir de ser mains pour paroî-tre sous le nom d'un si Illustre Pro-YOYAGE DE CAMPAGN şius**paş** -E Comment ban Aspenseur deit Otroir nácellairement les principales régles de l'Arithmetique avoir quelque nonnoil-fance de la Géometrie, & furtout de la Trigonométrie rectiligne; M. Ozanam a mis de ces Sciences dans ce livrajautant qu'il en est nécessaire pour le principal but quill s'y propole. TMais at fe contente de resoudre, les Problèmes, saus en donner de Démonstration. Audi la plûpart des Aspenteurs s'attachent-ils uniquement à la pratique. Il a mis à leifin de son Livre une Table des Bois equariez reduits de Pieces & en Pouess victor leurs graffeurs différences, & leurs divertes langueurs. Il y a aufli à la fin un petit Traité de la Géode-se, ou de la Séparation des Terres.

ា មានដែលនៃការ A so the male set of the entire of the entir

٧.

VOYAGE DE CAMPAGNE. Par Madane la Comsesse de Manie A Partio, chez la Veuye de Chaide Bard-bin 16990 in 721 Tom. Il pagg. 476. Et se trouve la Analerdam, chez Henri Desbordes.

EST fet le recit faux où verita-ble d'un Voyage que quelques Mellieurs & quelques Dames firent à la Campagne chez un de leurs Amis, pour y passer quelques jours. Le stile en paroit vif & enjoudi Le Dame qui l'a éeris, & gut étoit de la partie raconte tout ce qui se passa dans ce voyage. Chacun y fait le recit de ses avantures; on y lit ce qui se dit dans les diverses conversations qu'on y eut; on y joua & à l'Hombre & aux Proverbes, dont on trouve ici diverses réprésentations en forme de petites Comédies, & surtout dans le second Volume. Divers contes qu'on y lit de prétendues apparitions d'Esprits sont tout propres à desabuser ceux qui donnent dans tout ce qu'on leur dit à cèt égard, quelque peu vraisemblable, qu'il paroisse. L'a-

441

fielme viel ell' proprofitent l'Elat passificie l'état des fornations de la colonia de

- Lie norm: le plus tredé qu'ileiles illeur nem: eff. telut d'Orinjug puffirel, blom différence: de como cemp ou à accelium me d'apeller du montre l'Oraillon corde priéce; le Bienheurenin Bakhafar diskly sures hour dit - tole certe Grafon confit flo à fe forter devant Diluopas anns tare saine préfente du tribune commit aufficar paratlas; slave laquilir del deprendition; par minutike it had it had so the busines, buy Highes , cette Orgiften pallibe wieffctund piofée ni, ats sédentons, ni de penfeus; c'est, au contraire; une restarion de tout atter, esortiupagiations, durifinby Held matter and the thought to the spirit will be section of the finance of the pending of the pendin  113 Monvelles de la République :.

tion. 3. Le facrifice absolit de for falut, & de son intérêt sternel de les purifications palities outépreuves enternes ; le Purgatoité des Mystiquess 32: Il me faut pas vouloir prévenir la grace Il ne faut point d'efforts enpresser ; point d'actes sensibles, & de propre industrie; il saut suivre la grase sensula vouloir prévenir. 8. Il saut se renoncerssoi-même; se hait & s'au faution de l'état passer de oumen alet, la lecture, & la méditation ne sont point de l'état passer ou le sit ses voyes intérieures. Oueloue desseures avens d'au

es voyes intérieures.

Quelque dessein que noss ayons d'abréger ; nous ne saurions nous empéenter, de raporter ici un possage de S.
Franțais de Salus, qui explique sous bien
te que les Mystiques entendent par la
fainte indisserence. Il n'est pas seulement requis, dit cet Evêque, de mass
neposer en la divine providente pour es
qui regerde les shasos temporelles quass
seaucoup plus pour de qui regarde mass
seaucoup plus pour de qui regarde poire
pe n'en aurois point du sons. Si Dien
venoit d mai, j'irois aussi d lui. S'il me
stouloit pur venir à mois, je me tiendrais
de suitement pas à lui.

Après

Après avoir expliqué la Théologie mystique, notre Auteur fait quelques réseauons sur toute cette Doctrine. Il réflexions sur toute cette Doctrine. Il sourient premiérement, qu'elle n'est pas intelligible, et que, par conséquent, elle est inutile. 2. Qu'elle conduit au fanatisme. 3. Qu'elle est une source d'orgueil. 4. Qu'elle a produit les Légendes: 5. Que la plüpart des Comemplatis et des Mystiques ont été des Hypocrites. 6. Que la Théologie Mystique est mal concertée, sans principes, sans système, et pleine de contradictions. 7. Qu'elle est capable de donner un air rebutant à la Religion Chrétienne, et de sournir matière de raillorie aux profanes. Outre ces remarques générales, il y a des conclusions sur quelques Dogmes des mystiques en particulier.

Il. La seconde Partie de cêt Ou-

II. La sezonde Partie de cet Ouvrage traite du Quiétisme de Molinos. 
St du Livre dans lequel il explique ses sentimens, se qu'il a nommé la Guide Spirituelle. Notre Auteur parcourt cout cet Ouvrage, & en donne un Extrait chapitre par chapitre. Il en conclut que le Quiétisme est la Théologie suystique elle-même; mais outrée se poussée jusqu'à ses plus fâcheuses conféquences. Il ne doute point que Mo-

#### 144 Nonvelles de la République

linos n'aît es de très-méchantes intentions, et il croit avoir trouvé dans sa Guide, sous un grand ais de spiritualité, l'amas consus de toutes les impasètez, qu'on lui impute. Comme on a en occasion de parler (s) ailleuss des dogmes des Quétisses, on ne s'y arrêtera point iti.

: IH. La troisième Partie traite de la Théologie de M. l'Archevêque de Gambrai. L'Auteur donne de grande éloges à ce Prelat ; mais il s'étonne qu'un esprit aush beau, austi fin, & sulfi délicat, ait pû donner dans une Theologie, qui à fon sens, aproche si fert du fanatisme to de la vison. A leherehe la cante de commanais choix dans la disposition de boeur de M. de Cambrat Souvent la tendreffe du cœur, dit-il, & la delicateffe de la confeience font illufier à l'esprit, & le tournent du côte des fauffes spiritualites. e. It soutent que la Théologie de ce Prelot est un Quietisme mitigé, & d'où il a prisson d'éloigner les plus sembles impuretts. Il est vrai, que M. de Cambrai rejette cette accusation comme une pure calomnie, & que pour cet effet il se sert

<sup>\*</sup> Nouvelles de la Rop. dia Lettres, Julilet, 1699. pag. 30.

de deux artifices, que notre Auteur vent blen appeller innocens; l'un est de tourner toujours la Théologie mystique for fon beau côté, qui est celui du par amour, ou de l'amour desintéressé; l'autre est, que dans ses Articles faux, qu'il oppose aux véritables, il fait un portrait asreux de la Théologie des Disciples de Molinos. Il leur fait des toméquences, il suppose qu'elles sont avoitées, & bâtissant là-dellus, il polé de grands espaces entre lui & les Quiétisses.

Notre Anteur, sans s'arrêter à ces artifices, examine dans le fonds la Do-firme de Mi de Cambrai, & la com-parant avec celle de Molinos, il fait voir en quoi elles se rellemblent & en quoi elles différent; pour établir ce qu'il a pose, que la Théologie de l'Ar-chévêque est celle de Molinos miri-

Mavance en paffant une maxime, uni, quoi que vinye ne fera pas généralement adoptée de tous les Théologiens. Mi de Cambrai permet à l'ame des defirs généraux pour toutes les volontez de Dieur, que nous ne connoissons pas; les Adversaires de ce Predat ofit conclu de la ; qu'il yeut bien qu'on désite la danmatton des reproutes;

#### Nonvolles de la République

vez; parce qu'elle est comprise sons ces volontez cachées de Dieu, que nous ne connoissons pas. Voici la réslexion de notre Auteur sur cette doctrine. Rien n'est moins sage, & plus opposé à la charité, que cette Morale. Il sant se sonmettre aux arrêts de reprobation, que Dieu a prononsez, contre les reprouvez, quand Dieu les maniseste par les événemens. Mais la charité vent que nous pleurions le malheur & la perte de tant d'ames, créées à l'image de Dieu comme nous. nons.

Avent.

IV. La quatrième Partie, qui est la plus longue, traite de M. l'Evêque de Meaux, de sa Théologie, & de sa conduite dans l'assare du Quiétisme & de l'Archevêque de Cambrai. Notre Auteur prétend faire voir que M. de Meaux n'a pas agi de bonne soi dans sa dispute avec M. de Cambrai; qu'il a témoigné trop d'ardeur, pour une assare qui ne méritoit pas de si grands mouvemens; que dans le sonds il n'est pas moins mystique que son Adversaire; & que l'ayant vousu resurer, & sauver en même tems les Mystiques de son Epsife, il est tombé dans un très grand nombre de contradictions. Qu'il n'au pas employé une balance égale dans son sagement; puis qu'en examinant les Livres. ZÇV

des Lettres: Octobre 1699.

Livres de M. de Cambrai; il a pris da Doctrine à toute rigneur, au dieu que pour fauver les Myftiques, il ne vout pas: qu'on examine, fertipuleufement leurs exprellions; mais qu'on att plutôt égard à ce qu'ils ont voulu dire & à

leurs bonnes intentions.

L'Auteur a mis dans cette quatrième
Partie le Bref du Pape contre l'Archevéque de Cambrai, avet suelques ré-

- A K

Partie le Bref du Pape contre l'Archeraque de Cambrai, avet quelques re-flexions, dans lesquelles il précend faire voir, que ce Bref, qui selon lui; n'est en rien dissérent d'une Bulle, ruine absolument-les libertez de l'Eglise Gallicane, & que le Clergé de France a fait; paroître beaucoup de lâcheté à cet égard. Il en trouve aussi dans la retractation de l'Archevêque de Cambrai, de même que peu de fincérité; puis qu'il est impossible que la Bulle de puis qu'il est impossible que la Bulle de Pape l'aît éclairé sur les opinions qu'elle condamne. Il donne aussi son jugement sur l'Archevêque de Raris avec beaucoup de liberté. Il y a inseré tont au long un petit écrit sontre ce Prélat, dont voici le tître. Problème Ecclésiastique proposé à M. l'Abbé Boileau de l'Archevêthé, à qui l'on doit croire ou de M. Louis Antoine de Noailles Evêque de Châleau en 1800 au à M. Louis Antoine Châlons en 1695, ou à M. Louis Antoine de Noailles Archevêque de Paris en 1696.

#### 448 Monvettes de la République

La difficulté roule fur ce que ce Prelie donna un Mandement en 1895, en faveur du Nouveau Teffament mormes chez Pralard en 1696/ avec les Réflet zions Morales da P. Quefuel, & galen 1666. le meme Prelat fit publici tine Ordonnance contre le Livre intitule Expesition de la Foi Catholique, Fe: quoi que ces deux Livres conciennent la inse-me Doctrine. L'Auteur demarkle commune ment les mêmes Dogmes qui Etoient bons & faine dans le Livre du P. Quelnel, sont devenus Mérétiques dans? Ex-position. Ce petit Ecrit a été brûsé à Parle par la main du Bourresu, sur quoi l'Aureur nemmeque que faire brûses an Livre h'est pus y répondré. Il seroit à souhaites que teux qui son bissier ou décondré des Livres qui ne leur plaisent pas, si souvinssent toujours de cette

Moure Auteur finit par des Réflexions fur l'Affendate Provinciale de l'Archélvêque de Paris, point l'acceptation de la Bulle du Pape?

k, Auteur déja fort connu par divers \* Ouvrages qu'il a donnez au Public, & dont le non fe lit plus d'une fois dans ele Journal des Savans. Il y a longtems qu'il travaille à ce Cours de Physique, qui contient un grand nom-brei de choies très-curieuses. Il y montre, par exemple, que la vertu Ela-Rique, ne dépend point de la Matiére subtile, comme le veulent les Carte-Il explique les véritables causes externes & internes de ce Phénoméne. & pourquoi un ressort résiste d'autant plus, que plus il est tendu, ce qu'il croit que personne n'a expliqué jusques à préfent. Sur la Fermentation, il refute les maniéres ordinaires de l'expliquer gen aboute nue explication tonte nonvelle. Il s'étend beaucoup sur les Plantes & les Animaux, dont il explique la structure & les usages des parties avec soin. En un mot, il n'y a point de question difficile, célébre, utile, ou curicule, en Physique, que l'Auteur n'exa-mine avec exactitude. Ce qu'il dit des Insectes doit être quelque chose de bien curieux, puis qu'il parle de leur origine, & de leurs différentes elpéces,

<sup>\*</sup> On a réimprimé en Hollande dun Temes.is. 12. do fes Differtationes. . (. 4. .

#### 474 Newwellet de la Republique

an'il y dévelope comment ils mettone bas leurs œufs, quels changemens il leur arrive, & les Animaux, qui en delofent. Ce cours'est entieht d'un grand nombre de figures en cuivre. Il sers divisé en trois Tomes in 4 d'environ fix cens pages châcun. Le premier Tome doit être achevé d'imprimer pres sentement. [Nous esperons le recevoir dans quelque tems; & alors nous en rendrons un compte beaucoup plus exact.]

On vient de faite ici (Paris) une nouvelle Edition de l'Histoire van Avantariers Flibighert, avec des additions confidérables. Le Voyage des Indes Orienailes melle de plasseurs Histoires ourcesprongan Min Canada voi de la la Company rotte de l'impless qu'on de la company rotte de l'impless qu'on de la company veni 3

M.C. D. vient de nous donner PHifloire de Henri II. Dernier Duc de Montamorency. C'est un gros Volume in 12:
de plus de 700. pages. On a publis
un Abregé de l'Histoire de Portugalin
12. M. Florent le Comte Sculpteur &
Peintre a donné au Public le Cabines
des singularitez d'Architecture, Peinture, Sculpture, & Gravure, ou Introdaction à la connoissance des plus beaux
Arts.

des Lestres, Octobre 1699; Arts, figurez sons les Tableaux, les Sta-tues, & les Estampes.

On a imprime à Toulouse un Recueil de plusseurs Pieces d'Eloquence, & de Poesse, présentées à l'Academie des Jeux Floraux de Toulouse, pour le prix de l'année 1696. & des trois an-

nées fuivantes.

On a publié l'Abrègé des Histoires des plus fameux Héresiarques, qui ont para en Europe depuis l'amée 1040. Es un précis Historique, descauses du schisme de l'Eglise Australiane. Aves un Abrése des Dogmes Principaux de cette Eglise. Il est dit dans le Titre, que ce Livre est imprime à Cologne, chez Pierre Merseas; mais on affure qu'il vient de

Rouen.

O legia On a imprime un in folio a

Rome de M. Fabrera lous ce titre. Rephaelis Fabretti Gasparis Filis Urbinate. Inscriptionum Antiquarum, que in edi-bus Paternis adservantur, Explicatio &, Additamentum. Un Medecin du Cardinal Cibo nommé Contoli a publié un Livre Latin de la formation & de la structure de la pierre dans le corps des Animaux.

M. d'Ascoli Professeur en Medecine, a donné un Traité au Public de la Théorie & de la Pratique des Figures.

#### '476 Neuvelles de la Republique

selon le Nouveau Système; où toutes choses sont traitées à la manière des Géometres, autant que la matière l'a pu permettre. En voici le tître en Ita-lien, qui est la langue en laquelle il est Ecrit. Delle Febri Teoria e Prattica ecrit. Delle l'ebri Ieoria e Prattica secondo il novo Sistema, ove il tutto si spiesa, quanto è possibile, ad imitazione de Geometri. Di Alessandro d'Ascoli Pernyino, Professore di Medicina, e Lettose nell'Università delli sua Patria. Si orginagono in sine alcuni Discorsi, in sorma di Lettere per chiarezza maggiore di quanto presentatemente si disse. In Pern-

gia 1699 in 4.

Voici le tître d'un Livre, qui n'est pas tout-à-fait si nouveau. L'ssoria della Volgar Poessa scritta da Gio. Mario de Crescimboni, detto tra gli Areadi Al-fesibeo cario custode d'Arcadia. In Romo 1608. in 4. C'est-à-dire, Histoire de la Poësie Italienne. Voici le titre d'un autre Livre in Folio. Lo Scettro del Desposa, à vero del titolo e dignità despotale. Discorfo Storico Politico Ginridico, d' Andrea Ginseppe Gittio Patritio Chietimo, Beneventano, e Romano Cavaliere e Li-bero Barone del S. R. Imperio uno de Cop-pieri di sua Maestà Ces. e del suo Consi-glio. Ce Livre a été imprimé à Naples. Le P. Guill. Benjeur a publié Monn-

des Lettres. Octobre 1699. menta Coptica sen Aegyptiaca Biblioth. Vaticana. Brevis Exercitatio, &c. Es

digressio de LXX Hebdomadibus Danielis,

ad novos calculos revocasis.

De Hollande. Le Sr. Henri Desbordes vient de publier un Traité des Sources de la Corruption, qui régne aujourdhui parmi les Chrétiens, en deux Volumes in 12. C'est un bon Livre, dont nous parlerons le mois prochain. Le Sr. Marret, imprime le Nouveau Testament du P. Bouhours. Il fait austi traduire en François les quatre petites Relations de Voyages dont vous avez mis le tître dans les Nouvelles du Mois

d'Août, pag. 229.

Il paroitra dans peu de jours à Amsterdam chez le Sr. Boom une seconde Edition de l'Histoire des Oracles de Mr. Van Dale fort augmentée, dont voici le titre, Ant. Van Dale Poliatri Harlemensis de Oraculis veterum Ethnicorum differtationes due, quarum nune prior agit de eorum origine atque auctoribus; secunda de ipsorum duratione atque interitu. Editio secunda plurimum adaucta, cui de novo accedunt Dissertationculæ 1. De statua Simoni Mago, ut prætenditur, ere-ca: qua occasione agitur de Chresto Suetowis. 2. De acti Pilati disferitm ; illaque 9664-

#### 478 Neuvelles de la République

occasione, cur Augustus Casar Dominus appellari renneris. 3. Schediasma de conbrationibus, plusquam dimidia parte audius, in a.

Les Héritiers d'Antoine Schelte impriment les Mémoires du Chevalier de Béaujeu, contenant ses divers Voyages sant én Pologne, en Allemagne, qu'en Hongrie, avec des Rélations particuliéres des guerres és des affaires de ce Paysità, depuis l'année 1679. Ce Livre a été imprimé l'année pallée à Paris. On a imprimé dans la même Ville, je veux dire à Paris, six Nouvelles Promenades de M. le Noble, qu'on réimprime chez les mêmes Hétriers d'Anatoine Schelte.

J'aprens que l'Histoire de la Scission de Pologne, dont vous avez donné l'Extrait dans vos Nouvelles de Septembre, à été suprimée en France. On croit que c'est principalement parce qu'il y est assez mal parlé de la Reine de Pologne. Cependant ce Livre avoit été imprimé avec Privilége. Mais cette supression fera inutile; puis qu'on en a déja fait une nouvelle Edition hors de France. On la trouve à Amsterdam chez les Heritiers à Ant. Schelze.

des Lettres. Offobre 1699. 479 Le Sieur Moetjens a recouvré un Ma-nuscrit complet du Telemaque, & au lieu de quarre volumes, il y en aura cinq de la forque crute la grosseur de ceux qui ont déja paru. Ils sont actuel-lement sous la presse. Jui de averti, que la Traduftion de Plottière dont j'ai parle dans mes Nouvelles de Septembre n'est par de M. Dadicie supai, à ce qu'en dit pravaille aduillement à traduire ce Poète. Gelle dout fai parle est d'un M. La Vallerie, qui a éte Jesuite: on dit qu'elle est fort tronquée & fort libre. Faurois inséré fort agréablement dans mes Novoelles la pesses Dissertation qu'on m'a envoyée contre celle de M. Dalempam a envoyee contretene ae 111. Dalempa-tius, qui est dans les Nouvelles du Moit de Mui, pag. 5 32. mais quelque précaution-ud que soit l'Auteur, dans ses expressions, ses contretes que la matière ne pouvoit pas permettre; que je l'insérasse en François; Toutant plus que celle à laquelle elle fert de réponse est en Latin. Si l'Auteur veut done se donner la peine de la traduire en la même langue, Es de me la communique, je ne manquerai point d'en faire infage. J'avertu une sou pour touses ceux qui m'envoyent des Mémoires; de tacher de les ecrire en sorte qu'on les puisse lire; puis qu'autrement ils sont tout-à suit

inutiles.

# TABLE

des Matieres Principales.
Octobre 2699.

| A R. LOCK'S Reply to the Lo          | rd Bi- |
|--------------------------------------|--------|
| Shop of Worsefter's answer           | to bis |
| · Second Letter. Pa                  | g. 363 |
| Lettre lerite à l'Aistent des Nous   |        |
| - contre les Entretiens sur la plu   |        |
| des Mondes.                          | 286    |
| Letters written by Sir WILL          |        |
| TEMPLE.                              | 402    |
| Les Oenvres de Platon traduites en   |        |
| cois par Mr. DACIER.                 | 412    |
| Geographia Veteris Scriptores Grace  |        |
| - nores.                             | 430    |
| Traité Historique d'un Protestant    | sur la |
| Theologie Mystique.                  | 438    |
| Lettere di GREGORIO LETI.            | 449    |
| Vindicia Jurisdictionis sacularis to | 100    |
| perii, in materia reali Collec       | tarum  |
| Talliarum.                           | 455    |
| Traité de l'Orgaeil par J. DE LA     | PLA-   |
| CETTE.                               | 450    |
| JOSUÆ PLACÆI Opera Omnia.            | 460    |
| Methode facile pour arpenter, &c. pa | r Mr.  |
| OZANAM.                              | - 46z  |
| Voyage de Campagne.                  | 464    |
| La Comtesse de Mortare.              | 466    |
| Extrast de diverses Lettres.         | ibid   |
|                                      |        |

### NOUVELLES

DE LA

# REPUBLIQUE

SANCEDES MAN

.}

# LETTRES.

Mois de Novembre 1699.

Par JAQUES BERNARD.



A' A'MSTERDAM, Chez Henry Despondes, dans la Kalver-france.

M. D.C. X.C.IX.
Aver Privilege des Etate de Hall, & Weffer

## AVIS DE L'AUTEUR

# AU LECTEUR

E crois-devoir avereir ici, une fois pour toutes, que ceux qui me font l'honneur de m'écrire, ne doivent point trouver mauvais, si je ne leur repons pas. Sonvent leurs lettres n'exigent point d'autre véponse, que celle que la civilité, voudreit que je leur fisse: S cete civilité leur seroit souvent à charge ; S les engagereit dans des frais. S'il est inécessaire de les avertir de quelque chose, je le ferai toujours au revers du têtre de châque mois.

Pour commencer des à profest, velui qui m'a enveré les Lettres Théologiques, &c. dont il sera parle dans ce mois, doit être averti qu'il s'est trompé ; en m'attribuant un Onurage imprime dans ses Provincies, & dent M. l'Abbé Faydit croit avoir droit de se plaindre. Il n'y a personne en Hollande, qui lise les Livres nouveaux, qui ne sache, que je ne fuis point l'Auteur du Livre dont il s'ane juis point. Auteur de langer, celui qui en est le véritable Auteur. Je suppose qu'il a eu ses raisens d'étrère ce qu'il à étrès: sont ce que je veus dire, t'est que ce n'est pas à moi a qui il faut s'adresser, si l'on a quelques plaintes à faire contre le Livre ilout il est que-stion.



#### NOUVELLES

DELA

## REPUBLIQUE

DES LETTRES.

Mois de Novembre 1699.

#### ARTICLE I.

(a) Mr. LOCKE'S Reply to the Rigt Reverend, & C. c'est-à-dire, Replique de M. Loske à la seconde Réponse de Mr. l'Evêque de Worcester, où l'on traite de la certitude par la Raison, & C.



Ous allons achever de rendre compte dans cet Article de la dispute de Mr. Locke avec M. l'Evêque de X 2 I. Lx

(a) On peut voir se têtre plus au long dans nes Nouvelles du mois précédent, p. 363.

### 484 Nouvelles de la République

I. LE premier Argument, dont se fert (a) ce Prélat pour prouver que c'est le même corps, la même substance matérielle vitalement unie à l'Ame durant cette vie, qui doit ressusciter, est tiré de ces paroles de Jesus-Christ. (b) Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix & sortiront, ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, & ceux qui auront mal fait, en resur-rection de condamnation. Quel est le sens de ces paroles, Tous ceux qui sont dans les sepuleres? Il est visible, selon ce savant Évêque, que cela ne se peut raporter à aucune autre substance, qu'à celle qui étoit unie à l'Ame pendant la vie: car peut-on dire, qu'une sub-flance différente de celle qui est dans le rombeau sorte du combeau? Une substance, qui n'y fat jamais, peut-elle en fortir?

Il se fait ensuite cette Objection. Mais, dira-t-on, si l'on prend ces paroles à la rigueur, la résurrection ne regardera précisément que les particules de matière, qui étoient dans le tombeau; ou si elle ne se termine pas à ces particules, elle peut donc s'éten-

<sup>(4) 2.</sup> Ripenfe p. 37. (b) Jeans F. 28. 29.

des Lettres. Novembre 1659. 485 dre à une autre substance. Mr. Stilling fleet répond à cela, qu'en compa-rant ce passage avec d'autres, on trouve qu'il faut entendre ces paroles de la fubitance du corps auquel l'Ame étoit-unie, & non de ces particules individuelles. C'est sins que S. (a) Paul dit, que nous devons tous comparoître devans, le Tribunal de Jesus Christ, asin que châcun reçoive en son carps, selon qu'il auro fait ou bien on mat; paroles qu'on ce peut entendre, selon ce Prélat, que de ce Corps dans lequel ces choses ont été faites. Si quelque autre substance étoit unie à l'Ame dans le tems de la Résurrection, comme son corps; comment pourroit-on dire, que ce seroit des choses faites dans le corps, ou, selon une lecon, qu'on trouve dans Courcelles, (b) par le corps. Voyons ce que M. Locke répond à tout cela.

r. Pour le passage de S, Jean, s'il prouve ce que Mr. Stillingsleet en conclut, il doit prouver par la même raison, (c) que l'Ame est aussi dans le tombeau, puis qu'on ne sauroit dire, selon ce Prelat, qu'une substance dif-

(a) 2 Corinth. V. to.

<sup>(</sup>b) a dut të nupurDe ingagn.

<sup>(6) 3</sup> Rigi de Mri Lacke pi kis.

férente de celle, qui est dans le tombeau, sorte du Tombeau. Ainsi, selon cette interprétation des paroles de Jesus-Christ, nulle autre substance ne ressuscitant que celle qui entend sa voix, & nulle autre substance n'entendant sa voix, que celle, qui étant apellée, sort du sepulcre, & nulle autre substance ne fortant du sepulcre, que celle qui étoit dans le sepulcre, il saut conclurre de là, que l'Ame ne sait pas partie de la personne, qui ressuscite; à moins qu'elle ne soit dans le tombeau, ou qu'une substance, qui ne sut jamais dans le tombeau, en puisse sortir, comme Mr. Stillingsleet l'objecte à M. Locke, ou bien que l'Ame ne soit point une substance.

2. Une autre chose, qui, selon Mr. Locke, peut faire douter de l'explication que Mr. Stillingsleet donne à ce passage, c'est qu'il n'est pas aisé de l'accorder avec ce que cet Evêque a déja dit, que par le mêma corps il n'entend pas des mêmes particules individuelles, qui étoient unies au moment de la mort. Car en vertu de l'explication qu'il donne aux paroles de Jesus Christ, il n'est plus en droit d'entendre par là autre chose, que les mêmes particules, qui étoient unies au

mo-

# des Lattres, Novembre 1699. 487

moment de la mort; puis qu'il déclare que ces paroles ne fignifient point d'autre fubitance, que celle qui fort du tombeau, & que nulle substance, nulles particules n'en sortent, à ce qu'il dit, que celles qui étoient dans le tombeau. Car M. Locke ne troit pas, que M. Stillingsleet veuille soutenir, que les particules, qui ont été séparées du corps par transpiration avant le moment de la mort, ayent été transsétées dans le tombeau.

1. Ce que M. Stillingsleet avoise en-

rées dans le tombeau.

3. Ce que M. Stillingfleet avoite enfuite, qu'il faut entendré ces paroles de S. Jean de la substance du corps auquel l'Ame a été unie, & non des particules individuelles, qui font dans le tombeau, le jour de la Résurrection, cela, dis-je, nenvesse, selon Ms Locke, le sens, que ce savant Evêque avoit déja donné à ce passage, d'où il inferoit la nécessité de croire la résurrection du même certs par la raison rection du même corps, par la raison qu'une substance, qui n'auroit jamais tté dans le tombeau, ne poutroit point en sortir à l'oue de la voix du fils de Dieu. Car en disant, après cela, que les paroles de Jesus-Christ doivent être expliquées de la substance du corps auquel l'Ame, a été unie, dans quelque tems que ce soit, oc non des parsicules X 4

# 488 Nouvelles de la République :

individuelles, qui font dans le sepulcre au tems de la Résurrection, c'est comme si l'on disoit, (a) Qu'il faut entendre les paroles de notre Seigneur des seules particules, qui sont dans le tombeau; se non pas des seules particules, qui sont dans le tombeau, mais encore de celles, qui ont été vitalement unies à l'Ame, en quelque tems

que ce soit, quoi qu'elles n'ayent jamais été dans le tombeau. 4. M. Locke (b) repond fur le paf-fage de la: x. Epitre aux Corinthiens (V. 10.) qu'il n'est pas nécessaire de déterminer le sens de S. Paul, comme s'il avoit voulu dire, que le Pécheur doit soussile meme corps dans lequel il les a commis, puct que ett Apôtre ne dit pas, que le Pecheur soufrant doive avoir le même corps, qu'il avoit lors qu'il péchoit actuellement. Il dit à la vérité, qu'il recevra en son corps, felon qu'il aura fait. Or le corps qu'il avoit & dans lequel il litter chimes chofes à l'age de chiq ans ou de quinze ans, étoit, fans doute, fon corps, sout ainsi que celui dans lequel il agit

<sup>(</sup>a) 3 Reposso de M. Luike. p. 171.

à cinquante ans, ésoit su carps, quoi que son corps ne sût pus exactement le même corps dans ces différens âges. De même te corps qu'il aura après ta Réferrection fera for super, quoi qu'il me soit pas précisement le meme, que celui qu'il avoit à cinq, à quinze, ou à cinquante ans. Celui qui à soixante ans est rompu sur une roue, pour un meurtre, qu'il avoit commis à vint ano, est putti pour ce qu'il avoit fait en jou corps, quoi que fon corps, le corps qu'il à à fotsaire ans, ne foit pas le même, t'olt-à-dire, ne foit pas composé des mêmes particules individuelles de matière, dont étoit composée le corps qu'il avoit quarante uns su-

paravant. Mais, dit M. Stillingfleet, eis part-

les de S. Paul peuvent-elles êpre enten-auës d'anonne autre substance matérielle, que de se corps, dans loquel ces shofesone eté faites? Qui, répond M. Locke, parce que nous me founnifez vousmême le shoyen de les entendre aurrement: car vous déclarez en termesexprès, (d) que vous ne dites pas que les mêmes particules de matière, qu'un Péshear avoit dans le tens, qu'il a commit

" (a) 1 Rep. de M. Stilling fl. 9. 94

## 490 Nonvelles de la République

ses pechez, doivent ressister an dernier jour, par la raison, que si cela étoit, un long pecheur devroit avoir un corps a une vaste grandeur, va la continuelle dissipation des partisules, qui se fait par la transpiration. D'où Mr. Locke conclut, que si les paroles de S. Paul ne peuvent s'entendre que du corps dans lequel ces choses ont été faites, & qu'un corps ne soit pas la même substance individuelle ou le même corps, après l'éloignement ou le changement de quelques particules, qui le composent en divers tems, il s'ensuivra nécessairement, ou que le Pécheur doit avoir, quand il refluscitera, toutes les mêmes particules individuelles, vitalement unies à son Ame, qui y étoient vitalement unies, quand il a péché, ou bien qu'on ne peut pas dire, qu'il faille entendre par ces paroles de S. Paul, le même Corps dans lequel les choses out été faites.

5. Mr. Stillingsleet répondra, selon ses Principes, qu'il suffit, pour avoir le même Curps, d'avoir, non toutes les particules de matière, mais de n'en avoir point d'autres que celles, qui dans divers tems, ont été vitalement unies à l'Ame. Mais, selon M. Locke, un tel corps composé d'une partie de

par-

des Lettres. Movembre 1699. 491 particules unies à l'Ame en divers tems n'est non plus le même corps dans le-quel certaines choies ont été faites en différens tems de la vie du long pecheur, qu'un norps auquel il manque à pré-fent la quatrième partie, la moitié, au les grois quarts des mêmes particules, dont il étoit auxefois compesé, est le même. Bar exemple, un Pécheur a commis ici bas quantité de méchanres actions en fon derps durant cent ans, il: refluscite au derpier jour, mais avec quel Corps à Avec le même dans lequel il a agi, parce que S. Paul dit, qu'il doit rectvoir selon ce qu'il a fait en son corps. Mais son Corps doit-il être composé à la Résurrection, de toutes les particules de matiére, qui ont été unies à son Anno, car elles ont toutes compalé fisceessivement son Corps, dans lequel il a fait ces choses? Non, dit Mr. Stillingfleet; cola étendroit son dit Mr. Stillingfleet; cela étendroit fon Corps à une trop vaste grandeur; pour faire le même Corps, dans lequel ce Pécheur a commissires crimes, il sustingu'il soit composé de quelques unes des particules, qui pendant sa vie ont été unies à son Ame, et non d'aucune autre. Mais, à ce compte-là, replique Mr. Locke, son Corps étant à la Résurrection à peu près de la même grandeur,

## 1492 Mouveller de la République la

deur , dont il éthis dans un certain tems de fa vie, comme Mr. Stillingfleet semble le déterminer, il ne sera non plus le même Corps dans lequel les choles ont été faites dans les différentes parties de la respersón des Gorps au-quel il manque à préfent les quatrième partie, la moitié on les trois quarts des mêmes particules i dont il étoit au-trefois composé, est le même.

6. Mais Mr. Stillingshes ne dispus,

que le Corps doive due composé au jour de la Réfurrection des mêmes particules individuelles, qui ensient unique au corps au moment de la mort; cur il doit arriver, divil, and grands altration flurant une maladie de langueur, comme lire, qu'aux bousnes peux vieux à comme lirs qu'an bonne grus vieux à tomber dans la phrifie, c'est à dire; continue Mr. Locke, que les particules d'un corps atténué & confumé par une longue maladie, ne sufficient pas pour faire un corps plein de sue, sort vigoureux, bren taillé & bien proportionné, comme Mr. Seillingfleet croit que doivent être les Gorps des hommes après la Réferredison; & qu'ainst une certaine quantité des parciales qu'ont déja été vitalement unies à l'Ame d'un tel homme doit être employée à la composition de son Corps, pour avoir toute toute

des Dittrett Modembe 1599. 1493
toute la groffent, que Muis après cela, la
plus grande partie des particules dont
ce Corps a été formé, doivent être
laisses à quartier, parce qu'autrement
il sersit d'une plus viste grandeur qu'il
me faut ; selon ce favant Prélat, qui
declare expressement, qu'il ne prétend
pus que le Corps doive être composé à
la Résurrection, des mones parsicules
que le Pédeur avois dans le seus qu'il a
commis son pédié + cur en te aus da, un
ding Pédeur devois avoir un Corps
d'une prodigient grandeur, vu les particules que le différent continuellement par
la transpiration.

Cela poss. M. Locke dentande, que sen un Embryon, qui venant à mourir pess chémies après que son Corps à 
ccé vitalement uni à son Ame, n'a 
point d'autres particules de matière, 
qui lui ayent été auparavent unies, & 
dont on puisse former son Corps dans 
la juste proportion, que Mr. Stillingflett juge nécessire un Corps après la 
Résintation. Faudra est croire, qu'il 
fera obligé de le contente de cette petite portion de matière, & d'avoir éresnellement un Corps imparfait, parce qu'on ne peut se dispenser de regarder comme un Article de Foi, la résur-

# 494 November de la République

furrection du même Corpi, précisément & absolument le même, en sorte qu'il soit uniquement composé des particules, qui ont été vitalement unies à l'Ame? Cependant, (a) ajoute M. Locke, on auroit, péut-être, bien de la peine à déterminer quelle plus grande conformité l'Ame a avec des particules de matière, qui lui ont été une sois unies & qui ne le sont plus, qu'avec des particules de matière ausquelles elle n'a jamais été unie.

Par ces conséquences & plusieurs autres semblables, on peut voir, continue-t-il, quel service rendent à la Religion Chrétienne ceux qui émeuvent des Questions & sont des Articles de Foi sur la Résurression du même Corps, quoi que l'Ecriture ne parle en aucune manière du même Corps; ou, si elle le fait, ce n'est pas sans reprendre sortement ceux qui s'engagent dans une telle recherche, comme il paroit par cèt endroit de (b) S. Peul. Mais queleus dira, en quelle manière les Morts ressissant dira, en quelle manière les Morts ressissant les lasens, ce que tu stues, répond cèt Apôtre, ce que tu stues.

<sup>(</sup>a) Pag. 177.

<sup>-: (</sup>b) 1 Covintb. XV. 35.

mes ne prend point de vie, s'il ne meurt anparavant: E quant à ce que tu sémes, tu ne sémes point le corps qui naîtra, mais le grain nud, selon ce qu'il se ren-contre, de blé ou de quelque autre grain: mais Dien lui donne le corps, comme il vent. Ces paroles, dit Mr. Locke, de-vroient suffire, pour nous empêcher de rien déterminer sur cette question, si c'est le même corps ou non, qui doive ressissier au dernier jour; suffit, que taus les morts resulciteront, & que châ-doit être quitte du reproche d'avoir rien avancé d'incompatible avec l'Article de la Résurrection des Morts.

II. Les autres Articles de Foi, que M. Stillingfleet trouve incompatibles avec la Doctrine de M. Locke sont ceux de la Trinité & de l'Incarnation de notre Sauveur. Le premier est exprimé, (a) dit ce savant Prélat, dans le premier Article de notre Eglise, par trois Personnes dans l'unité de la Nature Divine, & le second est, selon le second Article, l'Union de la Nature

(4) 2 Rep. p. 44. 5 45.

## Nouvelles de la République

Divine & Hamaine dans me seule per-Jonne. M. Stillingsteet prétend prouver que les Idées que M. Locke donne-dans son Livre des mots Nature & Perfonne, ne sauroient s'accorder avec ces deux Mystéres. M. Locke répond en retorquant contre M. Stillingfleet toutes les mêmes objections qu'il lui a fai-tes, & prétend faire voir que la définition que cet Evêque a donnée du mot de Personne l'expose aux mêmes inconvéniens ausquels est sujecte, seinconvéniens aufquels est sujecte, solon lui, la définition que M. Locke a
donnée de ce même mot: aussi presque
tous les Théologieus conviennest-ils,
qu'on se sert du mot de Persume, pour
expliquer le mystère de la Trimité,
plutôt pout ne pas se tairesurcesujet,
que parce que le mot de Persume soit
tout-à-sait propre à exprimer cette
grande vérité.

HI. Nous avons va que M. Stillingsleet n'a ph s'empêcher de faise
connoitre à M. Locke, qu'il évoit surpris qu'il eut différé de répondre à
quelques objections, qu'il lui avoit saites, dans sa première Réponse. M.
Locke a promis de le fatisfaire, & c'est
te qu'il fait à la fin de cette deraière
Replique. Une des Objections les plus
considérables régardoit l'immatérialité
de

de

des Latiner. Novambie 11699. 497 de l'Ame. Nous allons voir ce que M. Locke repond fur cet important Article. Il a traité ce sujet d'une nouvelle manière.

H avoir dit dans son lésses, qu'on ne fauroit démontrer que Dieu, cet Etre pensant, éternel & tout puissant, ne puisse donner, s'il veut, quelques degrez de fentiment, de perception & de penífe à certains amas de matiére arées, jointel ensembles comme il le trouve à prapos. Mustilingliset a décidé que Dieu re peut le faireir de la represent dont il se fert pour le prouver, c'est que, la connoil, lance que nous avons venant de nos idées, & l'idée que nous avons de la Matiére en général, étant l'idén d'une substance solide, étendué, & celle du Corps d'une substance étendue, solide & figurée; dire que la Matiére est capable de pessier, c'est confondre l'in dée de la Matière avec l'adée d'un Espeie. Per plus, As) répond M. Loc., Le, que le confont l'idée de la Manée. re avec l'idée d'un Cheval, quand je dis que la Marière en général est une fabitance felide & Evendue, & qu'un Cheval ell um Animal ou une substance sole of a familier Che Role, - 10 B

## 498 Nouvelles de la Republique

folide, étendue, avec sentiment & motion spontanée.

"L'idée de la Matiére, ajoute M. "Locke, est une substance étendue & ,, solide; partout où se trouve une telle " substance, là se trouve la Matière, & "l'effence de la Matfere; quelques autres ,, qualitez non contenues dans cette Ef-,, fence, qu'il plaise à Dieu d'y joindre " par deflus. Par exemple, Dieu crée une " fubstance étendue & folide; sans y " joindre par deffus aucune autre chole; " & ainsi nous la pouvons considérer en ,, repos. Il joint à quelques portions " de matière le mouvement ; elle a ", toujours l'essence de la Matière. , Dieu façonne d'autres parties en Plantes & leur donne toutes les Proprietez de la Végliation, la vie & la , beauté qu'on peut trouver dans une , Rose ou dans un Abricotier, &c. au n delà de l'essence de la Matière en , général; mais ce n'est pourtant que, de la matière. A d'autres parties il , ajoute le sentiment & le mouvement pontanée. & les autres proprietez,
pontanée. & les autres proprietez,
pui se trouvent dans un Eléphant,
con ne doute point que la puissance
de Dieu ne puisse aller jusquea-la,
ni que les proprietez d'une Rose,
d'un Abricotier ou d'un Eléphant,
ni que les proprietez d'une Rose,
ni d'un Abricotier ou d'un Eléphant,
ni ajou-

des Lattres. Novembre 1699. 499 ,, ajoutées à la Matiére changent les " proprietez de la Matiére. Dans tou-,, tes ces choses la Matiére est toujours " matiére. Mais si l'on se hazarde " d'avancer encore un pas, & de dire: " Dieu peut joindre à la Matiére, la "Pensée; la Raison, & la Volition, "aussi bien que le sentiment & le "mouvement spontanée; il se trouve ,, aussi-tôt des gens prêts à limiter la ,, puissance du souverain Créateur, & ,, à nous dire que c'est une chose qu'il ,, ne peut faire, parce que cela détruit ,, l'effence de la Matière, ou en change les proprietez essentielles. " Pour prouver cette affertion, ils " n'ont autre chose à dire, sinon que " la Pensée & la Raison ne sont pas ,, renfermées dans l'essence de la Ma-", tiére. J'en conviens, dit M. Locke. Mais une proprieté, qui n'étant pas , contenue dans la Matière, vient à , être ajoutée à la Matière, n'en dé-" truit point pour cela l'essence, si " elle la laisse être une substance éten-

" due & solide. Partout où cette " substance se rencontre, là est aussi " l'essence de la Matière. Mais si,

,, des là qu'une chose qui a plus de ,, persection, vient à être ajoutée à ,, cette substance, l'essence de la Ma-,, tière

## 1900 Neuvelles de la République

" tiére est détruite, qu'arrivera-t-il , de l'essence de la Matière dans une , Plante, ou dans un Animal, dout , les proprietez sont si fort au dessus , d'une substance purement solide &

", étenduk? ,, L'on replique qu'on ne fauroit , concevoir comment la Matière peut penser. J'en conviens, ajoûte M. Locke; mais insérer de là que Dieu peut domner à la Matière la Faculté de penser, c'est dire que la Toute-puissance de Dieu est reduie , à des bornes extrêmement étroites, ,, par la raison que l'Entendement de , l'homme est hui-même fort borné. ,, Si Dieu ne pent donner aucune puilfance à une portion de matière que , duire de l'essence de la Matière en " général, si l'essence ou les proprie-", tez de la Matière sont détruites par ,, toutes les qualitez, qui nous paroif-, sent au dessus d'elle, & que nous ne , faurions concevoir comme des con-", féquences naturelles de cette essen-", ce; il est évident que l'essence de la ", Matière est détruite dans la plûpart ,, des parties sensibles de notre Systè-,, nimaux. On ne peut comprendre " comdes Lettres. Novembre 1699: 501

" comment la Matière penseroit, donc. " Dieu ne peut lui donner la puissance. " de penser. Si certe raison est bonne, " elle doit avoir lieu dans d'autres ren-" contres. Vous ne pouvez concevoir. " que la Matière puille attirer la Matiére à aucune distance, moins en-,, core à la distance d'un million de ,, core à la distance d'un million de milles; donc Dieu ne peut lui dons ner une telle puissance. Vous ne pouvez concevoir que la Matière puisse sentir ou se mouvoir, pu as fecter un Etre immatériel & étre muë par cet Etre; donc Dieu ne peut lui donner de telles Puissances; ce qui est en effet nier la Pesanteur, & la révolution des Planétes autour du Soleil, changer les Bêtes en pur res machines sans sentimens ou mou-, res machines fans fertiment ou mou-3, vement spontanée, & refuser à 3, l'Homme le sentiment ou le mouve-

if l'Homme le lentiment ou le mouvement volontaire.

Pouffons cette régle un peu plus avant. Vous ne faurlez concevoir comment une substance étendue & folide pourroir penser, donc Dieu ne fauroit suire qu'elle pense. Mais pouvez-vous concevoir comment votre propré Ame ou aucune Subfiance pense? Vous trouvez à la vétité que vous pensen & moi aussi, mais

## 502 Nouvelles de la Republique

3, mais je voudrois bien que quelcun 3, m'aprit comment le fait l'action de 3, penier ; car j'avoile que c'est une 3, chose tout-à-sait au dessus de ma 3, portée. Cependant je ne puis le 5, hier ; quoi que je n'en puisse pas 5, momprendre la manière. 2 Voici ce que M. Locke ajoute enco-re, pour mettre cette matière dans un alse grand jour. On ne peut s'expri-

plus grand jour. On ne peut s'expri-mer plus nettement en si peu de mots; c'est pourquoi je ne fais que tra-

duire.

.... Dieu, dit-il, a créé une substan-;; Dieu, dit-ii, a tree une iuditan-;; ce; que ce foit, par exemple, une ;; fubstance étendue & folide; Dieu ;; est-il obligé de lui donner outre l'é-;; tre, la puissance d'agir? C'est ce ;; que personne n'olera dire, à ce que ;; je croi. Dieu peut donc la laisser ;; dans une parfaite inactivité. Ce fera " pourtant une substance. De même, " Dieu crée ou fait exister de nouveau ", une substance immatérielle, qui, ,, sans doute, ne perdra pas son être in de fubstance, quoi que Dieu ne lui donne que cette simple existence, sans lui communiquer aucune activité. Je demande à présent, quelle puissance Dieu peut-il donner à l'une picte de ces substances, qu'il ne puissance. " don-

des Lettres. Novembre 1699. 503 " donnér à l'autre? Dans cet état d'in-" activité, il est visible qu'aucune d'el-" les ne penile; car peniler étant une , action, l'on ne peut nier, que Dien ne puisse arrêter l'action de toute fubitance créée sans annihiler la sub, stance; & si cela est ains; il peut numer créée ou faire exister une telle " substance, sans lui donner aucune , action. Par la même raison il est ", visible, qu'aucune de ces substances " ne peut se mouvoir elle-même. Je ,, demande à présent pourquoi Dieu ne " pourroit-il point donner à l'une de " ces substances, qui sont également " dans un état de parfaite inactivité, ,, la même puissance de se mouvoir el-,, la même puissance de se mouvoir el-,, le même, puissance qu'on suppose ,, que Dieu peut donner à une substan-,, ce non solide, mais qu'on nie qu'il ,, puisse donner à une substance soli-

"Si l'on demande à ces gens-là "pourquoi ils bornent la Toute-puil"fance de Dieu par raport à l'une plu"tôt que par raport à l'une plu"tôt que par raport à l'autre de ces
"fubstances, tout ce qu'ils peuvent
"dire se reduit à ceci; Qu'ils ne fau"roient concevoir comment la sub"fance solide peut jamais être capa"ble du se passuroir elle même. Le ivit .. ,, De

, de.

504 Newvelles de la Republique ... ne conçoivent pes micrax, sepliqué

position de la peut de mouvoir. Mais il peut y avoir dans une substance peut immatérielle quelque chose que vous

ne connoissez pas, j'en conviens s' austi dans une substance matérielle. Il Par exemple, la gravitation de la matière vers la matière selon diffé-, rentes proportions qu'on voit à l'œil, ,, pour ainsi dire, montre qu'il y a o, quelque chose dans la Matiére que , nous n'entendons pas, à moins que s, nous ne puissions découvrir dans la 3, Matiére une faculté de se mouvoir , elle-même, ou une attraction inex-,, plicable & inconcevable, qui s'étend , jusqu'à des distances immenses & , presquerincompréhensibles. Par con-5, séquent, il faut convenir qu'il y a dans les substances solides, aussi bien que dans les substances non-solides que que chose, que nous n'entendons pas; Ce que nous favons, c'est , que châcune d'elles peut avoir fon a existence distincte, sans qu'aucune 3, activité leur soit communiquée ; à moins qu'on ne reuille nier, que Dieu puille ôter à un Etre sa puil-sance d'agir; ce qui passeroit, sans doute, post suppostueme phélomp-, tion. 53 .. "

des Lettres. Novembre 1699. 505

"tion. Or prenez-le comme il vous non. Or prenez-le comme il vous plairra, vous trouverez qu'il est aufil disficile de comprendre la puissanne de se mouvoir dans un Etre immatériel, que dans un Etre matériel:
ne par conséquent, on n'a aucune
ration de nier, que Dieu soit capable de donner, s'il veut, la puissanne de se mouvoir à une substanmetérielle aussi bien qu'à une substan-" matérielle, aussi bien qu'à une sub-" flance immatérielle; puis que nulle " de ces deux substances ne peut l'a-"voir par elle-même, & que nous ne "pouvons concevoir comment cette "puillance peut être en l'une ou en

" Que Dieu ne puisse pas faire qu'une " Que Dieu ne puisse pas faire qu'une " substance soit solide & soit non-so-" lide en même tems, c'est, je croi, " ce que nous pouvons assurer, sans " blesser le respect, qui lui est dû; " mais qu'une substance ne puisse point " avoir des qualitez, des persections, " & des puissances, qui n'ont aucune " liaison naturelle ou visiblement né-cesser la solidiés & l'ésen due

" ceffaire avec la solidité & l'étendue,

" c'est témérité à nous, qui ne som-

mes que d'hier, & qui ne connoif-, fons rien, de l'affurer positivement. , Si Dieu ne peut joindre les choses , par des connexions, que nous ne

,, saurions comprendre, nous devons nier la consistence de la Matiére mê-", me; puis que châque partie de ma-", tiére ayant quelque grosseur, a ses , parties unies par des moyens, que , nous ne faurions concevoir. Et par , conséquent, toutes les difficultez ", qu'on forme contre la possibilité qu'il y a que la Matiére pense, tirées de notre ignorance ou des bornes étroi-,, tes de notre conception, ne touchent , en aucune manière la puissance de "Dieu, s'il veut communiquer à la "Matière la faculté de penser, & el-,, les ne prouvent pas qu'il ne l'ait ,, point actuellement communiquée à ", certaines parties de matiére disposées ; comme il le trouve à propos, jusqu'à ce qu'on puisse montrer qu'ily ; a de la contradiction à supposer une

" telle chose. "M. Locke prétend que cela suffit pour répondre pleinement à tout ce que Mr. Stillingsleet lui avoit opposé sur cette

matiére.

Ce savant Prélat lui avoit demandé ce qu'il y avoit dans la Matiére, qui pût répondre au sentiment intérieur, que nous avons de nos Actions. Il n'y a rien de tel, répond M. Locke, dans la Matiére considérée simplement comme Ma-

## des Lettres. Novembre 1699. 507

Matiére. Mais on ne prouvera jamais que Dieu ne puisse donner à certaines parties de Matiére la puissance de penser, en demandant comme fait M. Stillingsleet, comment il est possible de comprendre que le simple Corps puisse apercevoir qu'il apperçoit? Je conviens, ajoute M. Locke, de la soiblesse de notre compréhension dans ce cas: je vous avoûe que nous ne saurions concevoir comment une substance solide, ni même une substance solide, ni même une substance non-solide créée pense: mais la foiblesse de notre compréhension n'intéresse en aucune manière la puissance de Dieu.

M. Stillingsteet avoit déja déclaré, qu'il (a) ne prétendoit pas mettre des bornes à la Toute-puissance de Dieu, qui peut, dit-il, changer un corps en une substance immatérielle. C'est-à-dire, répond M. Locke, que Dieu peut ôter à une substance la solidité qu'elle avoit auparavant & qui la rendoit matière, & lui donner alors la faculté de penser qu'elle n'avoit pas auparavant & qui la rend Esprit, la même substance restant. Car si la même substance ne reste pas, le corps n'est pas changé en une substance immatérielle, mais la substance

(a) I Rep. p. 78.

folide est annihilée avec toutes ses ap-partenances, & une substance immaté-sielle est créée à la place; ce qui n'est pas changer une chose en une autre, mais en détruire une & en faire une autre de nouveau.

M. Locke prétend tirer de cet aveu. Si Dieu peut ôter d'une substance solide la solide, qui est ce qui la rend substance solide la solide ou corps, & qu'il puisse en faire une substance somatérielle, fe en faire une substance immatérielle, c'est-à-dire, une substance sans solidité, cette privation d'une qualité ne donne pas une autre qualité; le simple éloignement d'une moindre qualité n'en communique pas une plus excellente; à moins qu'on ne veuille dire que la puissance de penser résulte de la nature même de la substance. Et si cela est, il faudra dire, que partout où est la substance, il y a une puissance de penser: Vosta donc, ajoute M. Locke, une substance immatérielle sans faculté de penser, selon les propres principes de M. l'Évêque de Worcester.

2. Cet Evêque ne niera pas en second lieu, que Dieu ne puisse donner la faculté de penser à cette substance ainsi dépouillée de solidité; puis qu'il suppose qu'elle en est rendue capable en

en devenant immatérielle; d'où il s'enfuit que la même substance numérique peut être en un certain tems non-pensante ou sans faculté de penser, & dans un autre tems parsaitement pensante ou revétue de la puissance de penser.

3. M. Stillingsleet ne niera pas non plus, que Dieu ne puisse donner la solidité à cette substance & la rendre encore matérielle. Or quelle raison y at-il, ajoute M. Locke, pourquoi Dieu ayant donné à cette substance la faculté de penser, après lui avoir ôté la solidité, ne pourroit pas lui redonner la solidité, sans lui ôter la faculté de penser?

Enfin M. Locke déclare, que s'il est d'une si dangereuse conséquence de ne pas recevoir l'immatérialité de l'Ame, M. Stillingsleet devoit l'établir par de bonnes preuves; au lieu de s'arrêter à faire voir que ce que M. Locke avoit dit sur cette matière étoit incompatible avec d'autres endroits de son Livre. Cela ne décide point la quession.

Cela ne decide point la quellion.

Ce savant Evêque étoit d'autant plus obligé d'établir cette Immatérialité, qu'il a avancé (a) que rien n'assure mieux les grandes sins de la Religion &

(a) 1 Repons. p. 54.65 55.

## 310 Nouvelles de la Republique

de la Morale, que les preuves de l'Immortalité de l'Ame fondées sur sa nature & sur ses proprietez, qui prouvent qu'elle est immaterielle. Je ne doute point, ajoute-t-il, que Dieu ne puisse donner l'Immortalité à une substance matérielle; mais c'est beaucoup diminuer l'évidence de l'Immortalité, que de la faire dépendre entiérement de ce que Dieu sui donne, ce dont elle n'est pas capable de sa

propre nature. M. Locke soûtient, que c'est dire nettement, que la fidélité de Dieun'est pas un fondement assez ferme & assez sur, pour s'y reposer, sans le concours du témoignage de la Raison; ce qui est autant que si l'on disoit que Dieu ne doit pas être cru sur sa parole, ce qui soit dit sans blasphême, à moins que ce qu'il révéle ne soit en soi-même si croyable, qu'on en puisse être persuadé sans révélation. (a) Si c'est là, ajoute M. Locke, le moyen d'avancer la Religion Chrétienne dans tous ses articles; je ne suis pas fâche que cette méthode ne se trouve poini dans aucun de mes Ouvrages. Pour moi, je crois qu'encore qu'on ne puisse pas montrer que l'Ame est immatérielle, cela ne diminue nullement Pévi-

<sup>(</sup>a) 3 Reponf. p. 419.

des Lettres. Novembre 1699. 511

l'évidence de son immortalité, si Dieu La révélée; parce que la fidélité de Dieu est une Démonstration de la vérité de tont ce qu'il révéle; & que le manque-ment d'une autre démonstration, ne rend pas doutense une Proposition démon-

trée. IV. M. LOCKE avoit dit dans sa premiére Réponse, que l'usage qu'il fai-foit du mot Esprit, en le prenant pour une substance pensante, sans en exclurre la matérialité, n'étoit pas nouveau, puis que Ciceron & Virgile l'avoient employé dans le même sens. M. Stil-lingsleet soûtint, au contraire, que ces deux Auteurs distinguoient expressément l'Esprit d'avec le Corps. M. Locke (a) en convient, si par Corps on entend les parties grossières & visibles d'un homme: mais, du reste, il s'étend beaucoup à faire voir, que Ciceron n'a pas même songé à l'immatérialité de l'Ame; mais qu'il suppose dans le premier Livre des Questions Tus-culanes, qu'elle est air ou teu, (b) anima sit animus ignisve nescio, ou bien un air emflamme, (c) inflammata anima:

<sup>(</sup>a) 3 Repons. p. 431.

<sup>(</sup>b) Chap. 15.

<sup>(:)</sup> Chap. 18.

### 312 Nouvelles de la République

ma, ou une quinte-effence introduite par Aristote (a) Quinta quedam natura ab Aristotele inducta. Tout ce que M. Locke dit en cèt endroit est fort curieux; mais j'y renvoye le Lecteur.

Il paroit, au reste, par tout ce que notre Auteur raporte du sentiment de Ciceron sur la nature de l'Ame & sur fon immortalité, que ce grand homme n'avoit rien pû trouver d'affuré & qui le satisfit entiérement sur cette matiére. (b) Harum sententiarum, que vera sit, Deus aliquis viderit, que verismillima, magna questio. D'où M. Locke conclut que, quoi que la lumiére de la Nature eût fourni quelque soible rayon, quelques espérances incertaines d'un état avenir, cependant la Raison Humaine n'a pû atteindre à une en-tière certitude sur cet article; mais que c'est uniquement Jesus-Christ qui a mis en lumière la vie & l'immortalité par l'Evangile; témoignage, qui ne nous permet plus de revoquer en doute cette importante vérité, quelle que soit la nature de notre Ame.

J'espère qu'on ne me saura pas mauvais gré de m'être un peu plus étendu

<sup>(</sup>a) Chap. 26.

<sup>(</sup>b) Tusculan. Quast. Lib. I. cap. 11.

qu'à l'ordinaire sur cette dernière Réponse de M. Locke, où l'on pourra voir plusieurs autres choses, qui ne sont pas moins remarquables, que celles que

moins remarquables, que celles que je viens de transcrire; mais que j'ai été contraint de passer, pour ne pas donner dans une excessive longueur. Seulement remarquerai-je, avant

Seulement remarquerai-je, avant que de finir, que pour mieux juger de cette Dispute, qui a fait beaucoup de bruit en Angleterre, il seroit bon de lire le Livre de M. Locke de l'Entendement, parce que c'est ce Livre, qui a donné lieu à tout ce démêlé. Nous avons dit ailleurs, qu'on l'imprimoit en François. Mous ajouterons ici, qu'on nous écrit qu'il paroîtra bientôt, et qu'il y aura des Additions, qui ne sont point dans l'Anglois, & que M. Locke a communiquées au Traducheur.

#### ARTICLE II.

Lettre de Monsseur de MORALEC Commissaire d'Artillerie à l'Auteur de ces Nouvelles, contenant la Description d'une nouvelle Machine, pour élever les eaux.

# Monsieur.

· Parmi le grand nombre de Machines différentes, qui ont été mises en usage jusques à présent, pour élever les eaux, il s'en est trouvé de fort ingénieusement inventées, & qui pouvoient être d'une merveilleuse utilité: mais comme on n'a pû se dispenser de faire entrer dans leur construction quantité de piéces, comme moulinets, poulies, roues dentelées, pignons, vis-sans-fin, pistons, & autres organes, qui ont nécessairement un frotement, qui résiste beaucoup à la puissance qui les remuë, qui consume inutilement une partie des forces, & qui d'ailleurs ont besoin d'une reparation continuelle; la difficulté & le prix de ces machines en ont dégouté beaucoup de personnes, qui y auroient fait travailler, ou pour leur usage particulier, ou pour l'ornement des lieux, pour lesquels ils avoient quelque passion. Celle dont j'ai l'honqueique panion. Celle dont j'ai l'hon-neur de vous envoyer la description & la figure suplée heureusement à tout cela; car elle est fort simple & par con-séquent très-facile à être mise en exé-cution. Le frotement qui s'y rencontre

Pag. 514 ん (2)

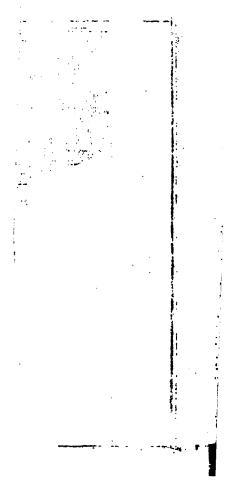

des Lettres. Novembre 1699. 515 tre est si peu considérable, qu'on doit presque le compter pour rien. Cette Machine est à proprement parler un Siphon, lequel, contre la nature des Siphons ordinaires, peut élever l'eau à trente piés ou environ, au dessus de l'horison, d'où l'on peut la conduire où l'on veut. Si vous la jugez digne d'être communiquée aux Curieux savans, je vous prie, Monfieur, de vou-loir bien l'inférer dans votre Journal.

AB, Est un Bassin, qui reçoit l'eau

de la source ou ruisseau C.

D, Est un Tuyau de décharge.

Ef, Est un Tuyau de 33. piés de long ou plus, & de 3. ou 4. pouces de diamétre. Son bout inférieur peut être recourbé vers en haut, pour empêcher l'air de s'y infinuer, lors que l'eau en fort.

GH, Sont deux Robinets qui traverfent le Tuyau EF, par ses deux extrémitez.

I, Est un seau, qui contient un Me-

dins Diaboetes.

K, Est un contrepoids qui s'abaisse lors que le seau est vuide, & remente quand ce même seau est plein d'eau.

LM, Est un Vase fermé, lequel est

élevé à 30. piés au dessus du Bassin AB.

## \$16 Nouvelles de la République

NO, Est un Tuyau de décharge, dont le bout est recourbé vers en haut,

& est couvert d'une soupape.

PQ, Est un Tuyau d'un pouce ou environ de diamétre, lequel est soudé au fonds du vase LM, au dedans duquel il a son ouverture couverte d'une soupape, pour empêcher l'eau qui monte de retomber, quand elle cesse de monter. Ce Tuyau descend à deux pouces près du sond du Bassin AB.

ST, Est un Tuyau de cinq ou six

ST, Est un Tuyau de cinq ou six Lignes de diamètre, lequel est soudé au fonds du Vase LM, à celui du Bassin AB, & au gros tuyau EF. Il s'élève dans le Vase LM, à deux pouces ou environ près du couvetcle.

L'eau qui coule du Ruisseau C, dans le Bassin AB, étant montée à la hauteur du Tuyau de décharge D, tombe dans le seau I, lequel étant à moitié plein s'abaisse, & fait faire un quart de tour aux deux Robinets GH, qui doivent tourner châcun sur deux pivots, pour en rendre le frottement moins sensible. Alors le Robinet G, s'ouvrant, & le Robinet H, se sermant, l'eau tombe du Bassin AB, dans le Tuyau EF, & le remplit. Ceperdant, le filet d'eau, qui avoit cessé quelque tems de couler dans le seau, ve-

des Lettres. Novembre 1699. 517

venant à continuer, le seau se remplit, & l'eau étant montée au dessus du Medius Diaboetes, il se vuide promtement par le Tuyau R, & étant devenu léger, le contrepoids K, fait détourner le quart de tour aux Robinets, dont l'un, c'est-à-dire, G, se ferme, & l'autre s'ouvre. Alors l'eau du Tuyan EF, s'écoulant incontinent, l'air contenu dans le Vase LM, descend par le petit Tuyau ST, pour occuper dans le gros Tuyau EF, la place que l'eau y abandonne; & l'eau du Bassin AB, pressée par la pesanteur de l'air extérieur, monte par le Tuyau PQ, dans le Vase LM, d'où elle s'écoule par le Tuyau de décharge NO, aussitôt que l'air extérieur peut s'y introduire par le Tuyau EF.

Pendant que tout cela se fait, le Bassin se remplit dereches, & l'eau étant montée à la hauteur du Tuyau D, tombe dans le Seau I, lequel en s'abaissant fait faire, comme auparavant, un quart de tour aux deux Ro-

binets, & ainsi du reste.

Remarquez que le Seau ne descend. qu'autant qu'il est nécessaire pour faire faire un quart de tour aux Robinets. Car le Seau rencontrant des apuis, il s'y arrête, & recevant toujours le filet Y 7 d'eau.

### Nouvelles de la République

d'eau, il se remplit jusques par dessus le Medsus Diaboetes, & pour lors se vuidant promtement, il devient leger. C'est pourquoi le Contrepoids K, en descendant jusques sur un apui, faitre-

dercendant juiques für un apui, raitrefaire le quart de tour des Robinets.

Le Baisin AB, & tout ce qui est
dessous doit être ensoncé dans un puitsperdu, & la capacité du Vase LM,
doit être proportionnée à celle du
Tuyau EF, ann qu'il n'y ait pas trop
d'air à rarésier. Je suis, &c.

#### ARTICLE III.

The JUDGMENT OF THE AN-CIÉNT JEWISH Church, against the Unitarians, in the Controversy upon the Holy Trinity, and the Divinity of our Bleffed Saviour, &c. C'est-: à-dire, Le Jugement de l'Ancienne Eglise Judasque contre les Unitaires dans la Controverse sur la Sainte Trinité, & la Divinité de Notre Sanveur. Avec une Table des Matiéres. & une Table des Textes de l'Ecriture expliquez par occasion. Par un Théologien de l'Eglise Anglicane. A Londres, 1699. in 8. pagg. 460.

I. I Ly A quelque tems qu'on publia en Angleterre, un Livre contre le fameux Docteur (a) Bull, fous le titre de Jugement des Péres, &c. Celui qui a fait ce Livre prétend que Justin Martyr, qui ne vivoit que cent quarante ans après Jesus-Christ, est le premier Auteur de l'opinion de la Divinité du Sauveur, & par conséquent de celle de la Trinité, sans laquelle l'autre ne peut se soutenir.

Pour établir ce Paradoxe, il ose avancer 1. Que puis que les Juis ont foutenu que le Messie n'est qu'un simple homme, ainsi que cela se voit dans le Dialogue de Justin Martyr, contre le Juis Tryphon, il faut nécessairement que les Auteurs Juis citez par le Do-cteur Bull contre l'opinion des Soci-niens, ayent vécu après la publication de l'Evangile.

2. Que les Livres des Juifs citez contre ces mêmes Sociniens, font des fraudes pieuses de quelques Chrétiens déguisez, qui ont vécu après Justin Mar-tyr, ce qu'il croit véritable en parti-culier des Livres de *Philon* Juis & de

celui de la Sagesse.

<sup>3.</sup> Que

<sup>(1)</sup> Qu'on nomme d'ordinaire Bullus.

3. Que les Juis n'ayant pû parler de la Doctrine de la Trinité, & de la Divinité du Messie, dont ils n'avoient pas la moindre connoissance; il faut nécessairement, que tout ce qui se trouve dans leurs livres, qui semble savoriser cette Doctrine, y aît été inséré par des Chrétiens, qui vivoient après Justin Martyr.

4. Enfin que s'il se trouve ou dans l'Ecriture ou dans les Ecrits des anciens Juiss, quelque chose qui apuye ces Doctrines, cela procéde vraisemblablement des Platoniciens, dont les Juiss & les Chrétiens ont emprunté diverses idées, qu'ils ont mêlées avec les Doctrines Chrétiennes, pour porter plus facilement les Payens à embrasser le

-Christianisme.

C'est principalement pour resuter ces visions, que M. Allix a écrit le Livre, qui fait le sujet de cèt Article. Mais il ne s'attache pas uniquement à cèt Auteur particulier. Il examine la matière à fonds, & entreprend de faire voir, que l'ancienne Eglise Juive aeu, sur la Trinité & sur la Divinité du Messie, les mêmes idées dans le fonds, que l'Eglise Chrétienne, quoi qu'elles ayent été moins claires, & moins exactes.

On peut aprendre les sentimens de

des Lettres. Novembre 1699. 111 cette ancienne Eglise dans les Livres, qu'on apelle Apecryphes, dans les Ecrits de Philon, & dans les Paraphrases Chaldarques des Livres de l'Ancien Testament. Ce sont là les plus anciens & les plus incontestables monumens de l'ancienne Tradition des Juifs; & s'ils font aussi véritables & aussi anciens que M. Allix le prétend, on ne sauroit douter, qu'ils ne puissent servir de beaucoup, pour nous aprendre les sentimens de l'ancienne Synagogue. Il s'agit donc d'établir leur vérité & leur antiquité contre les chicaneries de ceux que ces Livres incommodent, & d'écouter ensuite ce qu'ils nous disent, fur la Trinité & sur la Divinité du Messie. Ce sont ces deux principaux articles, que traite M. Allix dans son

II. I a montre d'abord, que les Juifs, qui vivoient du tems de Jesus-Christ, expliquoient l'Ecriture par la Tradition de leurs Péres, & que J. C. & ses Apôtres ont aprouvé cette méthode en plusieurs choies. Mais comme J. C. condamne aussi quelquesois la Tradition des Pharisiens, M. Allix montre

Livre. Mais avant que d'en venir là; il fait diverses remarques importantes fur l'ancienne Tradition des Juis, dont il est bon de dire ici quelque chose.

### 322 Nouvelles de la République

de combien de sortes de Traditions ont les Juiss; quelles sont celles que J. C. condamne dans l'Evangile, & quelles sont celles qu'il aprouve, & qu'il employe quelquesois lui-même.

Il est constant, par exemple, que

Il est constant, par exemple, que les Juiss savoient par tradition certains saits particuliers, dont il n'est point parlé dans l'Ecriture, & certaines circonstances à l'égard de quelques histoires qui y sont saportées. C'est de cette tradition que Philon avoit apris, que Moyse sut instruit dans toutes les Sciences des Egyptiens, particularité, que S. Etienne adopte dans son Apologie. C'est cette Tradition, qui avoit apris à S. Paul le nom des deux Magiciens qui résistérent à Moyse; & à S. Jude, ce qu'il nous dit du combat du Démon avec Michel l'Archange, au sujet du corps de Moyse.

corps de Moyse.

M. Allix remarque encore, qu'outre les Livres Canoniques, les Juissavoient anciennement des Livres d'une moindre autorité, dans lesquels les grands hommes de leur Nation avoient écrit diverses choses, qui venoient des Prophétes. Ces Livres étoient en grande estime parmi eux, quoi qu'ils ne leur attribuassent pas la même autorité qu'aux Ecrits des Prophétes. Ils les ioi-

des Lettres. Novembre 1699. 523 joignoient même d'ordinaire aux Livres de la Bible, ce qui fait qu'ils sont quelquesois citez sous le nom général d'Ecriture.

S. Paul, selon l'observation de S. Jerome, a cité divers passages de ces Li vres Apocryphes, s'accommodant en ce point aux Juis, qui déséroient beaucoup à leur autorité. C'est aussi aparemment de ces Livres, que S. Jaques a pris ce que nous lisons au Chap. IV. de son Epitre, vers. 5. & 6. L'Esprit qui babite en vous convoite à envie. Dieu résiste aux superbes & sait grace aux humbles.

Notre Auteur soutient, que les Juiss avoient encore de fort bonnes Traditions au sujet des Auteurs, de l'Usage, & du Sens de divers endroits de l'Ancien Testament. C'est sur une telle Tradition, que S. (a) Matthieu cite sous le nom de Jérémie, un passage qui se trouve dans le Chap. XI. de Zacharie, vers. 12. parce qu'il étoit constant parmi les Juiss de son tems, que les quatre derniers Chapitres des Révélations de Zacharie, avoient été écrits par Jérémie. M. Allix raporte divers autres exemples semblables des Tra-

<sup>(</sup>a) Chap. XXVII. vers. 9.

Traditions des Juifs, qui méritent d'être lûs, & dont plusieurs servent à l'é-claircissement de quelques passages de l'Ecriture.

Il remarque aussi, que les Endroits de l'Ancien Testament qui concernent le Messie, étoient fort familiers aux anciens Juiss, comme cela paroit par l'Histoire de l'Evangile; ce qui sert à resuter la pensée de Grotius, qui a cru que les passages des Livres Apocry-phes, où il est parlé de la Divinité & de la gloire du Messie, y ont été sou-

rez par des Chrétiens.

Divers Critiques se sont moquez de quelques explications allégoriques que des Docteurs Chrétiens ont données à quelques passages de l'Ancien Testament. Mais diverses de ces Explications allégoriques sont fondées sur la Tradition. Philon l'assure positivement; & l'on en trouve plus d'un exemple dans les Epitres de S. Paul, qui n'y seroient pas assurément, si ce n'eut été là la méthode des Juiss; à moins qu'on ne veuille dire que cet Apôtre avoit envie de rire, ou de s'expoier à la moquerie de ses Lecteurs. Ce n'est que sur un tel fondement, que les Juis ont mis dans le Canon le Cautique des Cantiques.

Après

# des Lettres. Novembre 1699. 525

Après ces remarques sur la Tradition des Juis, M. Allix prouve que ce Peuple avoit par Tradition de certaines régles ou maximes pour l'intelligence de l'Ecriture, & que Jesus-Christ & ses Apôtres ont établi diverses Do-errines du Christianisme sur la commune exposition reçue par Tradition parmi les Juis, ce qu'ils n'auroient pû faire, si les Textes de l'Ecriture, qu'ils citoient, n'avoient d'autres sens, que le sens littéral, qui se présente d'abord, & que châcun peut decouvrir sans le secours de cette Tradition. Comment, par exemple, Jesus-Christ auroit-il pû fermer la bouche aux Pharisiens, en leur demandant pourquoi David apelloit le Messie son Seigneur, puis qu'il étoit son Fils; si les Pharisiens n'eusfent pas crû qu'il s'agissoit du Messie dans le Pseaume CX? S. Paul auroit-il pù apliquer à J.C. la promesse faite à Abraham, en ta semence seront benites toutes les Nations de la Terre, & S. Pierre celles du Deutéronome, que Dieu Insciteroit aux Israelites un Prophéte semblable à Moyse; si ce n'eut été l'opinion des Juis, que ces endroits se devoient raporter au Messie?

C'est un sentiment assez commun, que S. Matthieu n'aplique à Jesus-

Christ

Christ que par allusion ces paroles (a) d'Osée, j'ai apellé mon Fils bors d'Egypte; parce qu'il semble que le Prophéte ne veut parler que des Israelites. Mais peut-être changera-t-on d'opinion, si l'on sait que des paroles toutes semblables fot que des paroles au Messie des la l'irra qui a pour ses au Messie. dans le Livre qui a pour tître Midrasch Tehillim Rabba. Le passage est remarquable, & si je ne me trompe, le Lecteur ne sera pas fâché de le trouver ici. Les Attions du Messie sont raportées dans la Loi, dans les Prophétes, & dans les Livres apellez. Agiographes on dans les Pseaumes. Dans la Loi Exod. IV. 22. Ifraël est mon Fils premier-né. Dans les Prophétes. Is. Lll. 13. Voici, mon Serviteur se conduira prudemment. Dons les Pseaumes, comme il est écrit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur. CX. I.

Qui 'ne croiroit que ce n'est, que par similitude, que Jesus-Christ se compare au serpent d'airain; s'il ne savoit que les anciens Juiss ont regardé ce serpent, comme un type du Messie M. Allix raporte divers autres exemples semblables, qui justifient que J. C. & ses Apôtres, n'ont fait que sur

vre

(4) Chap. XI. ver [. 1.

des Lettres. Novembre 1699. 527

déclare, que quoi qu'il en rejette l'au-torité, quand il s'agit d'établir la vé-rité de quelque Dogme indépendam-ment des autres Livres, qu'on sait avoir été inspirez par le S. Esprit, on doit néanmoins reconnoitre avec tous les Réformez, qu'ils sont d'une grande Réformez, qu'ils font d'une grande antiquité, & qu'ils peuvent nous aprendre quelle étoit la Foi de l'Eglise Judaïque, dans le tems que vivoient ceux qui en sont les Auteurs. Et il y auroit, en esset, lieu de s'étonner, que des gens qui ne desaprouvent pas que les Sociniens apellent en témoignage un Artemas & un Paul de Samosate, pour prouver que l'Eglise Chrétienne étoit auciennement de leur opinion; ne voulussent pas accorder la même autorité aux Livres de la Sagesse, de l'Escelsiastique, & autres semblables, par raport aux opinions de l'Eglise Juive, dans le tems auquel ils ont été écrits.

Grotius, qui, au jugement de notre Au-

## 528 Nouvelles de la République

Auteur, a un peu trop favorisé les Sotiniens, n'a point douté de l'antiquité & de l'autorité de ces Livres, au sens que nous venons d'expliquer; seulement a-t-il prétendu que les Chrétiens y avoient inseré divers passages, & tâché de donner à quelques autres, que divers Péres du second & du troissème siécle avoient employez pour prouver la Trinité & la Divinité du Fils, un sens différent de celui de ces anciens Auteurs. M. Allix refute toutes ces imaginations, & examine en particulier quand & par qui châcun de ces Livres a été écrit. Tout ce qu'il dit sur ce sujet mérite d'être lû.

Auteurs. M. Allix refute toutes ces imaginations, & examine en particulier quand & par qui châcun de ces Livres a été écrit. Tout ce qu'il dit fur ce fujet mérite d'être lû.

Il vient ensuite à Philon & à ses Ouvrages. Il prouve que ces Livres sont véritablement de Philon le Juif, qu'il les écrivit avant que J. C. publiât son Evangile, & qu'il ne paroit par aucun de ses Ecrits, qu'il eut cien apris de J. C. ni de la Religion Chrétienne. Comme c'est ici un des endroits les plus considérables de tout l'Ouvrage, il est bon de s'y arrêter un peu.

L'Auteur que M. Allix a entrepris de refuter, prétend que les Ecrits attribuez à Philon le Juif, sont d'un autre Philon, qui étoit Chtétien, qui

des Lettres. Novembre 1699. 129

a imité les Ecrits du fameux Philon d'Alexandrie, & qui vivoit sur la fin du second Siécle. Mais comment une telle pensée peut-elle se soutenir, puis qu'on ne trouve dans cet Auteur aucun passage tiré du Nouveau Testament, contre la coutume des Chrétiens, qui citent le N. Testament beaucoup plus fouvent que l'Ancien? Comment le figurer, qu'un Chrétien de la fin du fecond Siécle, ait écrit sur la plûpart des Livres de Moyse, sans parler le moins du monde de la Religion Chrétienne? Il paroit, au contraire, que ces Ecrits sont l'Ouvrage d'un Juif, qui se représente le Messie comme un grand Monarque, selon la fausse idée des Juiss contemporains de J. C. On ne peut rien alleguer en faveur du Messie des Chrétiers, tiré de ces Livres, si l'on en excepte les endroits, où le nomde (a) Logos, la parole, est donné au Mellie, c'est-à-dire, ceux dont il estquestion dans cette dispute. Bien loin de là, les Juiss y ont trouvé partout des sentimens si conformes à leurs idées, qu'ils n'ont point fait difficulté de les reconnoitre pour l'Ouvrage d'un de leur nation, & de Philon même en 930 Nouvelles de la République

particulier, comme on peut le voir dans Menssibb Ben Israel, sur l'Exade.

M. Alix prouve en particulier par un examen Chronologique, que le Livre de Philon, Quod omnis pronis si Liber, a écé écrit avant la première publication de l'Bvangile, et comme c'est un des derniers que cet Auteur ait écrit, selon le rang que donne Eusébe aux Ouvrages de cet Ancien, on peut juger de là du tems auquel les autres ont été faits.

eté taits.

Pour ce que nous dit Eusebe, &t S.
Jérôme après lui, que Philon nous a donné le portrait des Chrétiens du tems des Apôtres dans son Livre de Therapeutis, à quoi on ajoute, que dans un second voyage qu'il fit à Rome fous l'Empereur Charde, il conversa avec l'Apôtre S. Pierre, M. Allix traite tout ce rocit de fable, qu'Eusébe paranette que sur sur con dire. Se par ne raporte que fur un oui dire, & qui n'a aucun fondement. Il fontient qu'on n'a qu'à jetter les yeux fur la première période du Livse de Therapeuts, pour periode du Livie de Locrapism, pour voir que Philon y parle des Effraiem, & non des Chréciens: ce qu'areconnu Phosins, qui étoir un Cricique beaucoup plus exact qu'Eufébe. La présendue conversation de Philon avec S. Pierre, est une pure vision de même

des Leseres. Novembre 1699. (71

Enfère, qui t'étant imaginé que ce Juif avoit voulu parler des Chrétiens dans le Livre de Thérapentis, a crû qu'il faloit qu'il eut été instruit de leurs moeurs & de leurs dogmes par cet Apôtre.

La troisième source dans laquelle M.
Allix veut pusser la Doctrine de l'ancienne Eglise Juive est la Paraphrase
Chaldarque. Il en examine l'Autorité
& l'Antiqué dans son septième Cha-

pitre.

pitre.

Il avoit déja remarqué dans un des précédens, que cette Paraphrale commença lers que les Juss furent foumis aux Prolemées & aux Seleucides. On mit d'abord à la marge de la Bible, quelques mots Chaldasques, pour expliquer certains mots du texte Hébreu, que le Peuple n'entendoit pas bien alors. D'autres y ajoutérent des Notes en quelques endroits jusques à ce qu'enfin Jonathan & Opkelor, ou quelqu'autre Docteur de Jérisfaleire, ramassant toutes ces Observations, en firent ces Paraphrases, que nous avons sous leur nom. M. Allix aporte diverses raisons pour apuyer cette conjectufous leur nom. M. Ama aporte aire-fes rations pour apuyer cette conjectu-se, & refute ceux qui doutent de l'anti-quité de ces Paraphrafes. Les juits cro-yant que Jonathan fut le prépiler, qui Z 2

### 5.3.1 Nonvelles de la République

mit par écrit la version Chaldarque des Prophétes, premiers & derniers, sélon leur distinction, excepté Daniel, ou qui, pour parler plus juste, interpréta tout le texte; mais il ne se contenta pas de rendre l'Hébreu mot pour mot. Il y mêla l'explication des Prophéties les plus obscures, conformément à la tradition.

Il femble qu'ils, conviennent que ce Jonathan vivoit cent ans avant la defruction de Jérusalem; c'est-à-dire, sous le régne d'Hérade le Grand, environ trente ans avant la naissance du Sauveur. Il y a même des Critiques qui pensent que Jesus-Christ cite la Paraphrase de Jonathan dans S. Luc, chap. IV. vers. 18. du moins est-il sur, que ce qu'il raporte d'ssaye chap. LX. vers. 2. est plus conforme au Targum de ce Juif, qu'au Texte Hébreu.

Onkelos, selon les mêmes Juiss, traduisit en Chaldaïque les cinq Livres de Moyse; son Ouvrage est plutôt une simple version, qu'une paraphrase; quoi qu'en quelques endroits il paroisse avoir eu le dessein de rendre le sens de l'Original, plutot que de le traduire mot pour mot. Cet Auteur, selon l'opinion des Juiss, a vû Jonathan, & vivoit du tems de Gamaliel le maître de S. Paul.

des Lettres. Novembre 1699. 533

Ouant aux autres Livres de l'Ecriture, que les Juis apellent Cotonvim ou Hagiographes; ils attribuent la Paraphrase des Pseaumes, des Proverbes, & de Job, à R. Joseph Cecus, qui vécut long-tems après Onkelos. Les Paraphrases des autres Livres ont été faites par des

Auteurs Anonymes.

On a encore quelques fragmens d'une Paraphrase sur les cinq Livres de Moyse, qu'on nomme le Targam de Jerusalem. Il y en a une autre sur les mêmes Livres, qui porte le nom de Jonathan, & que quelques Savans Juiss soutennent être de lui. Ce n'est point une simple Paraphrase. Ce sont des ex-plications du sens du Texte, dont quel-ques unes sont assez extraordinaires. H femble que ce soit l'Ouvrage de divers Commentateurs, qui, parmi quelques bonnes choses, contient un grand nombre de réveries.

Il y a dix neuf ans, que Beckius, publia une Paraphrase des deux Livres des Chroniques, dont il y a un Manu-ferit à Cambrige. Elle est assez du caractére de la derniere dont on vient de parler.

M. Allix avoûe, qu'à l'exception du Targum d'Onkelos fur le Pentateuque, tous les autres Targums sont corron-

### 134 Neuvelles de la République

Newvelles de la République

pus: en sorte qu'il semble, qu'à moins que de vouloir faire passer les imaginasions des Juiss, qui ont vécu longtems sprès Jesus-Christ, pour l'opinion de l'ancienne Eglise Judaïque, il est obligé de a'en tenir uniquement à la Paraphrase d'Onkelos, comme à la seule, qui nous puisse instruire des véritables sentimens de cette Eglise. M. Allix se suit pourrois se contenter de répondre premiérement, qu'il citera rarement ces Tanguns, si ce n'est lors qu'ils ditront la même chose que celui d'Onkelos, & en segond lieu que les Juiss les reconnoissent également tous. Or quelle aparence que ce Peuple, depuis la vesus de Jesus-Christ, ait adopté des Livres contraires à sa Religion, les ait employez dans l'usage public, & s'en soit tervi, comme de 
versions sidelles de la Loi & des Prophêtes. Il est sûr que c'est là le jugeanent qu'ils en one sait depuis plusieurs 
sécles; & par conséquent, quelle que 
poisse être leur antiquité, ce sont des 
témoins des opinions de la Synagogue, qu'il est impossible de recuser.

Mais quelques bonnes que soient 
ces maisons, M. Allix ne s'en arrête pas là. Il établit par divers argumens

# des Lettres: Novembre 1699. 333.

thens l'antiquité de ces Paraphrafes, & fait voir qu'il n'est pas difficile de distinguer les additions que les Jusse y ont faites de tenns en telms, de ce qui doit passer pour ancien & veritable. Il est constant, par exemple, que les Jusse ses font avices de parler de deux Messes, que lors que se sent vivement pressez par les objections des Chrétiens, ils ont vir que l'unique idée d'un Puissant Monarque qu'ils attendoient ne pouvoit les til'unique idée d'un Puissant Monarque qu'ils attendoient ne pouvoit les tirrer d'affaire. Si l'on trouve donc dans les Targums que que chose de ces deux prétendus Messes; on ne doit point douter, que tela n'y ast été sourré dans la faire. Tout hommé, selon M. Allix; qui faura un peu l'Histoire du Mondé de se les autres anciens paraphrastes Juiss, d'avec les additions, qu'il a plu aux Juiss, qui sont vequ'il a plu aux Juis, qui sont ve-mis depuis de l'inférer Il sémble qu'Aria Monnan avoit desseth de faire un Livie expute fur cette ma-tiere perfundé que cette distinction n'étoit pas impollible.

Ce sont là les témoins que M. Al-

lix produit en faveur-du Dogine de la P...

### 536 Nonvelles de la Republique

Trinité & de celui de la Divinité du Messie. Il faudroit raporter présentement leurs témoignages, voir ce qu'y opposent les Adversaires que notre Auteur a dessein de combattre, & les réponses qu'il fait à leurs objections; mais nous renvoyons tout cela au mois prochain, pour avoir lieu de nous étendre un peu sur une matière si importante.

#### ARTICLE IV.

VOYAGE DES INDES ORIENTA-LES, mêlé de plusieurs Histoires surienses. Par Mr. CARRE. A Paris, chez la Veuve de Claude Bartbin. 1609. in 12. Tom. I. pagg. 403. Tom. II. pagg. 303. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

E TÎTRE de ce Livre n'est point trompeur. Il nous promet la Relation d'un Voyage des Indes Orientales, & pluseurs Histoires curieuses; & l'Auteur nous tient exactement parole. On peut seulement ajouter que les Histoires y occupent bien plus de pla-

des Lettres. Novembre 1699. 537.

place, que le Voyage; & quelques curienfes qu'elles paroissent à notre Au-teur, nous croyons qu'elles intéressent moins le Public, que l'autre Partie de fon Livre. C'est donc à cette derniére que nous nous arrêterons dans cèt Extrait, nous contentant d'indiquer les Histoires que cet Ouvrage contient, en faveur de ceux qui pourroient avoir quelque curiosité sur cet Article. M. Carré eut ordre de M. Colbert

d'accompagner en Orient M. Carron Hollandois célébre, bomme de beaucoup d'expérience, & qui connoissoit bien l'Orient, choisi pour être le Ghef de la Compagnie des Indes, qui ne faisoit que de naître en France. Ils se rendirent d'abord à Madagascar; mais ils y séjournérent peu. On s'étoit déja delabulé, des espérances qu'on avoit conçues, sur la Relation de quelques Voyageurs, que cette Isle seroit une source inéputable de richesses, & on l'avoit quittée par la même raison, qui l'avoit déja fait abandonner aux Anglois & aux Hollandois,

Nos Voyageurs, firent quelque sé-jour dans l'ille de Bourbon, autrefois VIIIe Mastarrigue, éloignée de quelques milles de Madagascar. Nous avons dit quelque chose de cette Isle dans nos

## Nouvelles de la République

Nouvelles de (a) Janvier. M. Carré nous aprend qu'elle peut avoir soixante lieues de circuit, & qu'il n'y a point d'endroit qui nous soit connu, auquel la description que l'Estriture fait du Paradis terrestre puisse mieux convenir. L'air y est plus tempéré & plus sain, qu'en aucun autre lieu du Monde; les malades du Vaisseu que moutoit M. Carré, & qui étoient en grand nombre, n'y éurent pas plutôt pris terre, qu'ils se sentient tous soulagez, & peu de jours leur rendirent leur santé & leurs forces. La terre y est toute converte de fruits parsaitement beaux, & si bons & si sains, que l'on en mange impunément dans les plus grandes maladies. Il y a du gibier en quantité. tité.

: La manière dont cette lile fut habitée pour la première fois par les Fran-çois, fussit, pour en faire l'étoge. C'é-soit là où au commencement ceux de tor in ou au commencement deux de cette Nation qui habitoient l'Me de Madagascar, transportoient les personnes, qui leur étoient à charge, dans les guerres continuelles qu'ils soutenoient contre les naturels du Paris, soit que ces personnes suscent combées auxiliant de la lacelle de la compensation de la lacelle de la compensation de (a) Pag. 28. (15. (1.))

de Lewis Novembre 1699. 139 taider, foir qu'une vemplesson trop toute le corressance shuttles. Its les penseyement absolu fam favoir quel un écoir les chand, es uniquement dans la vue recept défaire. Mais ils furent blen furpris, quand its virent que ces infirmes y avoient, dans l'abondance de toutes virgien, repris leurs forces de toutes virgien, repris leurs forces de toutes virgien, repris leurs première dempare. Ce s'ul de leurs première de la première fois, et qu'ils lui donnérent le mon d'île de leurs le mon d'île de Doerbon. Deputer ce tems-là ils s'y font rendus en foule; ils y out bâti des font on out that fonge qu'a profich des avantages d'en five au Rayer d'un des alles, à une forte d'Oiseau, que notre Auteur n'a point vas eilleurs, & que les habitans nomment l'Oyemi foldaire ; parce qu'il aime la folkule co no le plate que dans les lieux écurteza Il est toujours feut, Số l'ois sen a jamaio vũ deux en karble / Cest l'Hermite des Oiseaux. Il reffentbleroit affez à un Coq-d'Inde; s'il n'avoit les jambes plus hautes. La couleur de son plumage est changeante tirant fur le james, & trèsbelle à voir. La chair en est excel-

dente. M. Carrés en voulut carder deux, pour les en voulut carder deux, pour les en voulut carder in les mournes des multanentes des qu'ils furent dans le valles de la carde de la carde

wouldir boire, ni manger; wy fl sant De l'Îsle de Bourbon M. Carré se rendit à Surate, dont il nous donne une description affer stendue. Les maifons en font-fost propres a & des Habitans, n'épargaent rien pour les embellir. On y marche fur la perce-laine, & les murailles en sont tapissées. Les chambres recoivent le jour à travers des fenêtres faites d'écailles de Crocodile, ou de cortue : & de nacres de perle, dont les couleurs différentes, affoiblissant peu les rayons du Soleil, rendent le jour plus agréables sans le sendre de beaucoup plus obseur.

us obseur. Surate sournit tous les ans au Grand Mogol plusieurs millions d'on Tout ce que l'Orient a de rare & de précieux se tronve dans cette ville; se c'est pour ains dice; le magazin de mille choses affez inutiles à la vie; mais fort nécessaires, pour sournir au luxe de toutes les parties du monde, & plus de notre Europe, que de toutes les autres. Les épiceries y sont sans nombre. On y trouve les plus beaux

braux brocatda des Indes, les plus riches tapis de foye, les Porcelaines, les Cabinets, & les autres ouvrages semblables, où l'on employe, l'or, l'ébéne, les nacres de perle & l'yvoire. On y travaille l'or & l'argent, on y taille les de de perle adresses de perle autre aux par en geuvre avec un art & une adresse ad-

mirables.

Mais quelque floriflant que foit le négoce à Surato, il y a apparence qu'il l'y seroit infiniment plus y sans l'avarice de celui qui commande dans la Ville, au nom du Grand Mogol. Sa charge est à vie; & son pouvoir est si arbitraire, que rien ne l'empêche de faire mourir qui bon lui semble, & de se rendre maisie de ses biens. Il est impossible que l'homme ait un pouvoir absolu, & qu'il n'en abuse point. Ce Gouverneur en prend où/il vent. Les richelles tiennent lien destimen & des qu'un homme palle pour applent, il a tout à craindres Il est yrai que les marchande ont lett i juge particulier, pour les affaires, qui furviennent dans le mégoce; mais c'est une seconde sangfue, devant laquelle on n'oseroit paroître, les mains vuides, & qui juge de la bonté d'une cause par les present de ceux qui la défendent. Cette praNonvelles de la Republique

tique est affez commune dans tout l'O-

Les Indiens de Smate le font volturer d'ordinaire sur des churiots tiréz rer d'ordinaire ier des chariots tréés par des boens, qu'on dreffe exprès, de qu'on nourrit d'une manière particulière, pour les tenis gras &t en bon état. C'est une pâte composée de farine, de sucre, & d'un mélange de plusteurs sortes d'épicaties. Aussi ne lont-ile guéres moins gras que des Eléfans, & il y en a dont la paire coûte insome à trais estre oilleurs.

fans, et il y en a donn la pane coute jusqu'à trois cens pistoles.

M. Carré étant aux Indes, sut envoyé en Perse, pour les assaires de la Compagnit. Ce l'royage lui sournit l'occasion de nous saire suite l'Histoire des révolutions de la Ville de Bastara. comme la nomme notre Actedia de qu'on apelle d'erdandre Bassira ou Balfert. Cette Ville a est longueme sous la puissance des Arabans anns le Roi de Perse Cle Grand Sugarem dus roujours en dessen des en rondre maitres. Hosein Bulba, qui de Gusvehneni peur se Nation s'en étoit saissouverain, réfifta longtems aux rufes & aux armes du Turc & du Person: mais il falut teder enfin à la force Onomaine, qui profitant de la foiblesse du Roi de Perfe prit fon tems pour s'emparer de

de cette Ville. Ce sur sur la fin de 1668. Hossein Bacha trahi par sen propre Gendre nommé Hisya, sur obligé de s'ensuir aux Indes, & de laisser Bassora aux Turcr, après l'avoir ruènée: Ils y mirent pour Gouverneur Hisya en récompense de sa trahison; & voulurent peu de tems après le dépouiller de se dignité. Hisya se prépara à la désense; & voyant qu'il n'étott plus obéi dans la Ville, en sortit & tint la campagne à la tête d'une Armée. Les Tures s'étant rendus maîtres de Bassora, y exercérent toutes sortes de brigandages; poursuivirent

Hiaya, & le contraignirent de se jetter entre les bras des Portugais, qui

le reçurent fur leur Flote, & le transportérent dans les Indes.

L'Histoire de Bassura est suivie de la déscription de l'Isse de Garack, une des plus considérables de tout le Golsé Persique, & de la Pêche des Perles, qui se fait près de l'Isse de Bahasem, qui est au Midis de celle de Garack. Celle-ci apartenoit autresois aux Juiss. On y voit encore les ruines de la ville qu'ils habitoient, & qui à en juger pas ses monumens devait être fort grande de fort belle. La Synagogue, bâtie en forme de Pyramide, sert aujour-d'hui

### 9,44 Nouvelles de la Republique

d'hui de Mosquée aux Mahometans. Il y a peu d'aussi besses perles, que celles qui se pechent sur la côte de cette sile. Nous ne nous arrêterons pas à décrise comment se fait cette Pêche, puis qu'il en est parlé dans divers Auteurs.

M. Carré étant retourné à Surate, fut choisi pour aller porter en France des nouvelles de la Compagnie, & il fut réfolu qu'il feroit le voyage par terre; c'est-à-dire, depuis le port de Bander-abassy jusques à Alep. Il raporte assez au long tout ce qui lui arriva durant ce pénible & dangereux voyage. Mais nous ne le suivrons pas dans soute sa route, nous contentant de raporter quelques unes de ses remarques.

porter quelques unes de fes remarques.

Etant arrivé à une ville de Perse nommée Cormicha, il assista à une fête solemnelle, que les Persans apellent le Noronn, & qu'ils célébrent tous les ans le dixiême de la Lune de Mai.

L'Auteur dit qu'elle est assez semblable à celle qu'on célébroit à Achénes en l'honneur d'Adonn; mais elle est beaucoup plus tragique. Les peuples assemblez de toutes parts dans la ville désle matin, suivent dans les ruës une espéce de Biere couverte des plus riches étoses, parsemée de siture, & envi-

### des Lettres. Novembre 1699. 545

ronnée de cassolettes & de parfums. Cette Biére avance lentement, portée fur les épaules de six hommes tout-àfait nuds, & tout couverts du sang, qu'ils se tirent à coups de couteau, pour honorer leur Prophéte Haly, dont ils prétendent célébrer la mort, par cette sanglante tragédie. Ils sont entourez de Joueurs d'instrumens, qui s'accordant avec la voix de leurs Prêtres, qu'ils nomment Mola, font un concert fort lugubre. Après avoir fait divers tours dans les ruës; ils se rendent dans une grande Place, au milieu de laquelle est une tente magnifique, destinée à recevoir le cercueil d'Haly. Quand il y sut placé, les Mosiga se rangérent sout alensour, & recompencerent leurs complaintes. Celà dura jusqu'à ce que la populace armée de bâtons, de pierres, & même d'épées, se sépara en deux corps, compens, me deux armées qui font en préfence, & qui se préparent à donner. La mu-fique cessa alors; il se fit un Reli-gieux silence, & le plus ancien Mola-lut tout haut la vie d'Haly. L'attention fut grande, jusques à ce qu'il vint. à lire, comment Haly avoit été inhumainement massacré, pour la défense du culte des Persans. Alors, comme

# 346 Nouvelles de la République

fi c'eut été le fignal du combat, les deux partis se choquérent avec surie, et frapant à outrance, comme s'ils eussent combattu leurs plus mortels Ennemis; il y en eut un grand nombre d'assommez, pendant une heure que dura le combat; après laquelle les Mola eurent bien de la peine de le faire cesser. Le tumulte sini, on ramassa les corps morts, on sit aprocher les parens, et pour leur consolation, un des Mola sit un discours à l'honneur de ceux qui avoient peri dans une si belle occasion. Cette sète vaut bien, pour le moins, les sacrisses de personnes humaines, qu'on reproche avec tant de justice aux antiens Payens.

tant de justice aux anciens Payens.

Sur le chemin de (a) Bagada, que l'Auteur nomme Babylone, il trouva de grands Pays désolez par les Saute-relles, qui avoient rainé tout ce que la terre avoir produit, sans épargner la plus perite pointe d'herbe. Dans quelques endroits, l'air en étoit aussi rempli, qu'il l'astride neige en hiver, lors qu'elle tombé en abondance. Les habitans de ces Pays désolez étoient obligez d'aller chercher bien lain-quelque retraite. M. Carré trouva dans un

(a) Ou Bagdet. ...

des Lettres. Novembre 1699. 547

un Vallon beaucoup de ces malheureux, qui lui dirent que les Sauterelles ne manquoient point de fortir de la terre dans la failon des fruits, &t que lors qu'elles avoient tout confamé, les grandes ardeurs du foleil les obligeoient à se jetter dans les puits &t dans les fontaines, où venant à se noyer, elles en corrompoient absolu-

ment les eaux.

Les grandes inondations du Tygre & de l'Euphrate ont déja détruit une partie de Bagdad, & elle est menacée d'une eatière ruine, par sa situation dans un sonds, où il n'est pas possible de rien opposer d'affez sort à l'impétuosité des eaux. M. Carsé nous aprend, que l'ancienne Tour de Babel, qui n'est pas loin de Bagdad, est encore affez haute, pour être découverte de six lieües. Mais elle ne ressemble plus qu'à une grande masse de l'ancienne Babylone sont au delà des murs de Bagdad. Ce ne sont au delà des murs de Bagdad. Ce ne sont plus qu'un amas consus de masures, & des caves embarrassées de brossailles, qui servent de retraite aux bêtes.

Dans la route de Bagdad à Alep, M. Carré, voulet, au premier gite, payer son hôte, qui l'avoit assez bien

### 348 Nouvelles de la République

regalé; mais le Guide Arabe, qu'il avoit pris avec lui, l'en empêcha. Il lui aprit que les droits d'hospitalité s'observoient exactement parmi eux; qu'ils se faisoient un plaisir & un devoir de loger gratuitement les étrangers. Que celui qui les recevoit, pour faire meiex les honneurs de chez lui, invient d'endinaire se centre la face par la face partie par la face par la fac invitoit d'ordinaire ses amis & ses voisins, pour tenir compagnie à ses hô-tes, & étoit le seul qui ne mangeoit point, pendant qu'il invitoit les con-viez à bien manger. Mais M. Carré ne trouva pas partout des Hôtes in charitables: il courut risque bien des sois, en traversant le Désert qui est entre Bagdad & Alep, d'être détrousse à l'assur des Passans dans cette route; mais les plus terribles Ennemis qu'il eut à com-battre dans ce pénible trajet furent la chaleur & la foif. Il marchoit fouvent très-longtems sans trouver de l'eau. Il rencontra en chemin un Marchand qui alloit à Bagdad conduire un grand nombre de jeunes filles esclaves, pour les y vendre, & qui se vit contraint d'en tuer plusieurs en chemin, pour n'a-voir pas de quoi étancher leur sois. M. Carré arriva ensin à Alep, dont

n parle assez au long: mais cette Ville

ek trop connuë pour nous arrêter en cet endroit. D'Alep il se rendit à Sayde en Syrie, & de là à Tripoli, où il fut obligé de faire quelque léjour. Il profita de ce tems pour faire le voyage du Mont Liban. Il nous dit mille biens des Prêtres, qui habitent cette Montagne. Ils sont mariez, & leur Liturgie est en Syriaque, quoi qu'ils avent reconnu le Siége de Rome, depuis quelques années. Il n'y a point de Pelerins à qui ils fassent un accueil plus favorable qu'aux François, à caufe, dit l'Auteur, d'une ancienne Prophétie célébre parmi eux, qui porte que leur liberté viendra d'un Roi de France, destiné de Dieu pour soumettre le Turc, & pour replanter l'étendard de la Croix, dans tous les endroits où l'on ne voit aujourd'hui que le Croissant. C'est aparemment celle de M. Despreaux, qui dit au Roi de France.

(a) Je t'attends dans deux ans au bord de l'Hellespont.

Notre Voyageur eut la curiofité d'aller voir les sources du Jourdain; mais ce fleuve, fi fameux dans l'Ecriture,

.(a) Epître IV. au Rei, à la fin de l'Epîwe..

ture, n'est aujourd'hui qu'un ruissau médiocre, qui va se perdre à Damas dans la Mer de Galisée, après avoir serpenté quelque tems dans la plaine du Liban. S'etant embarqué à Sayde, après diverses avantures, M. Carre vint mouiller en Sardaigne. Quoi que cette sile apartienne au Roi Catholique, il n'y a que la Ville de Cailliari, qui soit proprement à eux. Les autres Habitans dont l'îse est remplie vivent à la façon des Sauvages. Ils ont leur retraite dans les bois, dont ils sortent pour mener pastre leurs Troupeaux. retraite dans les bois, dont ils lortent pour mener paitre leurs Troupeaux. Ils ne reconnoissent aucun Souverain, n'ont nulle Religion, & pour tout direen un mot, paroissent n'avoir rien d'humain que la figure. L'Auteur trouva quelques uns de ces hommes fauvages, qui, dès qu'ils l'aperçurent, se retirérent dans leurs tanières, comme les renards.

II. Tout ce que nous venons de dire est tiré du premier Volume de notre Auteur. Le second qui est destiné au recit d'un autre Voyage qu'il a saix Indes, ne contient rien de remarquable, si ce n'est, peut-être, la description des Villes de Daman & de Clasoul sur, la côte de Malabar,

des Lettres. Novembre 1699. 551

bar, toutes deux occupées par les Portugais, dont il nous dit que les affaires font en fort mauvais état dans ce Payslà. Tout le reste de ce Volume & une bonne partie du premier sont employez à diverses Histoires, dont M. Carré a jugé à propos d'enrichir la Relation de ses Voyages. On y trouve celle du fameux Sevagy, qui étoir premier Ministre du Roi de Visapour, & qui s'étant soulevé contre son souverain, parce qu'on n'avoit pas voulu suivre ses avis, a rendu son nom redoutable dans les Indes par ses conquêtes. M. Bernier a déja informé le Public de divers exploits de ce Général.

dans ses Voyages.

M. Carré nous donne encore dars cet Ouvrage, l'Histoire d'une Prircesse de Perse, celle de deux Géorgiennes, celle d'un Portugais non mé Don Pedro de Castro, qui se se Mahometan, celle de deux Portugaises, que Don Pedro vendit à un Prince de la même Religion; & celle de quatre Renegats François. Quelques unes de ces Histoires ne contiennent presque que de pures galanteries. L'Auteur promet de nous donner encore quelques volumes de ses voyages, si les deux dont nous ve-

### 552. Nouvelles de la République.

nons de parler ne déplaisent pas au Public. Peut-être lui auroient-ils été plus agréables, si au lieu de toutes ces histoires, dont la plupart ne sau-roient beaucoup intéresser le Lecteur; il les avoit rempli de remarques sur l'Histoire naturelle, & sur les mœurs l'Histoire naturelle, & sur les mœurs des peuples, dans le Pays desquels il a voyagé. Peut-être les a-t-il réservées pour les volumes qu'il nous promet: mais il auroit beaucoup mieux valu commencer, à bon compte, par ce qu'il avoit de meilleur. On a vû des Auteurs faire passer des Ouvrages assez médiocres à l'ombre de quelques bons Livres, par lesquels ils s'étoient fait connoitre: mais un Auteur, qui débutera d'abord par un Ouvrage, qui ne sera ni bon, ni méchant, aura hien de la peine de s'aquerir jamais une grande réputation. On a quelques exemples contraires, je l'avoüe; mais en assez petit nombre. en assez petit nombre.

### ARTICLE V.

Traité de la VIE CHRE'TIEN-NE, traduit de l'Anglois du Doctenr SCOT. Première Partie, qui contient la dernière sin de la Vie Chrévienne, les Moyens Généranx, & les des Lettres. Novembre 1699. 553, les Vertus Humaines, Divines, & Civiles, qui y conduisent; avec les motifs, qui engagent à les pratiquer. Seconde Partie, qui contient le Commencement, le Progrès, & la Perfection de la Vie Chrétienne, les Devoirs particuliers de châcun de ces Etats, & les Motifs, qui engagent à les pratiquer. Avec la Dévotion du Cabinet. A Amsterdam, chez Henri Desbordes, 1699. in 12. Tom. I. pagg. 188. Tom. II. pagg. 402.

LIEDO De la Caración de la Caración

I. Le Docteur Sost le composa en Anglois, sous le Régne de Jaques II. pous se consoler par la contemplation ce par l'espérance de la félicité avenir,

## 554 Nouvelles de la République :

nir, des malheurs dont l'Eglife Angli-cane étoit alors menacée; mais il n'a pare en François, qu'au commence-ment de cette année. Le tître fait voir qu'il ost divisé en deux Patties. Dans le première l'Auteur explique quelle est la dernière fin de la Vie Chrétienne, les moyens généraux, qui y con-duisent, & les motifs qui engagent à les pratiquer. La Fin de la Vie Chré-tienne c'est la félicité du Ciel, dont l'Auteur nous fait le portrait dans sa première Section; mais un peu diffé-rent des Idées, que les Chrétiens s'en forment d'ordinaire. Il soutient que notre bonheur & la gloire de Dieu sont la même chose; s'il nous commande de le glorifier, ce n'est pas dans la vue de trouver quelque avantage, ou quelque platifir dans nos locanges; puis qu'il posséde tous les biens. & qu'il jouit de tous les plaisirs; c'est unique-tient parce qu'il y trouve notre plus grand bien; que le lotter est faire ce qui peut le mieux convenir à notre per-Record, Excontribuer le plus à natre bonheur. Dire que la felicité immormile, ou que la gloire de Dieu est la dernière fin de nos actions, c'est dire la même chose, parce qu'en possedant la selicité, os giorisse Dieu, comme

des Leithes: Navamente efich. 13.5

il sé propose de l'Asse. La sélicité an général, felon le Doctour Sont, confifte dans un exercice libro & actif des facultez à l'égand don objets, qui font; le véritable bonheur des créatures, Linoi félicité d'une autre espèce est un atass d'indolence, on, si l'en veut, un étati exemt de milière & de douleur, qu'ontrouve bien moins, dans l'action, des-Facultez, que dans leur ropes. Il est, wrai que pour êtne hanreux, il fant êm tre dixent de douleur (2. drajs esta na) fosit point : il y a tore félicité réelle, qui est une astion doublance, vive & animée de nos facultez, à l'égard des objets, qui peuvont frino laur véritable féliciré. Les deux facultazide l'amis font l'Entendement Sals Volonté it pour atte houreux : l'antendement doitconnoire diffinctement les plus grandes véritez : La Volonté doit choisir all samme i sa posse de la parta i tement, les Plusigeands biens, justini is tac rover

L'Auteur aplique des Brincipes généraux à la Félicité ellefte confidérés. en détail. Le honhoundeil'Ritendement confistera à connoitme les perfe-Cliens de Dien ; à en découvrir tous lear journe du mouveilles dans et t littering fini. C'est dans les Cientes que d'Agen tendementidas diestrements avido da, connoitre, s'attachera avec des plaifirs infinis aux objets, qui l'occupent, comme au grand Mystère de l'Unité dans la Trinité; l'origine de tous les Bries, la source de tous les biens, & le modéle de toutes les perfections. Si l'on ajoute à cette idée, celle de la pénégration de ces ames éclairées d'une parfaite lumière, qui leur découvre toutes choses sans étude, & leur dépendance sans raisonnement, ille sera diffiélle de bien comprendre de bonheur infinis, qu'elles goûtent dans la

contemplation de la Divinité.

La Rélicité Célefte de la volonté confifte dans un choix libre & entier, que la Volonté fait de Dieu, en s'attachant à hi comme au modéle de toutes les perfections, & à l'objet de notre dépendante, de notre adoration, & de notre amour. On vient de voir que la félicité confifte dans le mouvement; & quel peut être ce mouvement; que celui d'aimer & d'adore d'Auteur de l'Eure & du bien être? De foumettre sa volonté à un Eure suprême dont la puissance n'ai point de bornes à D'imiter le modéle de toutes les perfections, qui convienment à la naumé raisonsable, le de dépendres d'une saggille sansinier, que

des Lettes. Novemberschip. 355
The boste Scaladingellen Lindine i bonduifent. It man inp a second at experience la resolute, petit des lélicitéme la resolute, petit des leur propies faute; comme les aftiens les feut propies faute; comme les aftiens les fautements des fautoient de leur propies des fautoient de la Raifon ne fautoient plairres, à ce un illy a de raifemable en mons, fredies ne font vives de antancés a Neuschaifons d'ordimaise le bien avec entre de repugnance, on du moins avec leur de repugnance, que nous le faifons fans fatisfaction, &c
n'y trouvons aucun gont.

Il y a diverses resconstances, qui augmenteront la félicité des Bienties-seuxi la présence de Jujas Chais & dies Anges : hamingnisseuxe du Para-

disp la durée de cette félicité.

Après en avoir ainsi expliqué la nature, l'Anteur parle des moyens générassiqui, y conduisent. Il suit voir, que des grand éloigestiens qu'il y in de la corruption de la martine sample et quirégne dans le Ciet, nous engage, non seulement à pratiquer les vertus Chrétiennes, dans la perfection desquelles conside la souveraine A a 3.

## 338 Monwaller de la République.

suine félicité (imale encote à mettre en œuvre les moyens, qui meinent à cetreperfection; & dont l'usage est borme à être des instrumens de la pieté; mais qui n'en font pas les parties effentielles contras le montre l'Auteus. Il apollecla, pratique ides Vertus, les moyens despremien ondre, partie qu'side chet une nécolisé indispensables, pour parvenir à la sélicité. Car puis que cette félicité consiste dans une exercier partais de toutes, les vertus, et que depuis kupichésuskin'el specipas son vail & avec le tens o sur on équient, la "sright neid salve obraidadh is 8 diliona. comment pourront-en parvehir à cette félicité après la vie, si l'on n'a aquis des à présent cette facilité de faire le bien & di con beiotha de conseque tonte De cetté doctine, l'Amtent tire une conféquence bien importante / c'est que la félicité célulte sie pout siccettmoder ceux qui ne pratiquent point la Si mons emportons were wore nos

nameraifes babisadus y die il, comma nous de fermis glaus dance y le mons que montificaments que la montificament de la comma de la compation de la compation

£ 4.4.

des Lettres. Novembre 1619. 119
incompatible avec la sonithure? Le Ciel, dit-il, ailleurs, est pour une sime, qui a vécu dans le péché, un afreux désert un elle ne trouve aucun plaisir. Tont y est pour elle comment est désoutant. Les véritables Chrétiches y bosvent à longs traits les caux du ficueux de délices; mais les bommes charmels n'y finaroient trauver une goute d'eau, pour rafraichir le bont

de leur langue.

Il ne suffit pas d'avoir expliqué en général ces moyens du premier ordre, qui melitent à la félicité, & qui con-Affiche dans la pratique de la Verte; Le Docteur Scot montre dans les Se-Rions 3.4.5.866. en quoi comintent ces Vertus, & la linifora de chaquile d'elles en particulier, avec la fin à la-quelle elles tendente il les diffingue en tross especes, les Keraus hymnames, qui confident dans une conduite conforme à l'état où dossent être : des Créatures railonnables regardées simplement comme colles. Les Versus Diremes, qui confident dans une conduite pobforme à l'état où doivent être des Créatures raifonnables, par raport à Dieu. Et les Voran Civilia, qui confiftent dans une conduite conforme à l'état où doivent être des Créatures raisonnables par raport à tous les hommes; mais-Áa 4. fur-

## 560 ... Nouvelles de la République

furtout par raport à ceux, qui sont dans une même societé avec eux.

Pour rendre la conduite de l'homme régulière au premier égard, il doit observer cinq maximes absolument né-cessaires. 1. Il doit consulter la raifon, sans aucune partialité, sur ce qui lui est le plus avantageux, & chercher les moyens les plus propres, de parvenir à ses sins sans que rien soit capable de le rebuter. 2. Il doit désirer & chercher les choses, selon le prix que la droite raison lettr donne. 3. Il que la droite raison leur donne. 4. Il ne doit pas éviter les dangers, avec des empressemens plus grands qu'ils de le méritent. 4. Il ne doit pas suivre le penchant sie sa sensualité, au préjudice de la raison. 5. Il ne doit pas se mentre à un trop haut prix, & n'avoir ipas une trop bonne opinion de sa conduite. Ces cinq maximes établissement les cinq vertus, qui regardent l'homme entant qu'il est une créature raisonnable simplement; la Prudence, la Modération, la Force, ou la grandent d'Ame, & l'Humilité. L'Auteur explique la nature de toutes ces Verexplique la nature de toutes ces Vertus, de s'attache principalement à faire voir comment en les pratiquant, on se dispose à jour de la sélicité céleste, de on se rend capable de la gouter. ٠...

der Lettrei. Novembre 1609. 361 C'est ce qu'il-y-a de plus particulier dans cet Ouvrage, que de faire voir, que pratiquer la vertu c'est aprendre à faire ici bas, ce qu'on fera un jour dans le Ciel., & dans la pratique de quoi confistere la félicité. Le Lecteur voit affez de quelle importance est cette doctrine, & combien fortement elle établit la nécessité des bonnes œuvres, pour parvenir à la félicité. Tout ce que le Docteur Sant dit sur ce sujet est fort aprofondi & mérite d'être lû avec soin. Le principe sur lequel il bâtit toute gette doctrine, & qu'il foutient être inconteltable, c'est que nous aurons dans la vie avenir, les mêmes inclinasions dominantes, que nous aurons aües en cette vie.

> Que gratia Gurram Armoramque fuit Viris, que cura nitentes Pascere equos, eadem sequitur tellure repostas.

Pour bien ésable cette maxime, qui oft d'une grande conséquence, il faudroit examiner philosophiquement, a. S'il y a des habitudes purement spirituelles, comme il y en a de corporelles. 2. Si au cas qu'il y en ait de Aa 5. spirituelles.

du corps n'entraine point la ruine de du corps n'entraine point la ruine de ces habitudes, comme selle entraine celle des habitudes corporelles. Il y a des Philosophes, qui prétendent, que l'Ame par la mort, devient une table rufe, dont en moglicé toures les impressions précédents y je ne vois pus bien la failitée des preuves dent ils léctrent, pour l'établissement d'une telle opinion, y soit qu'il y ait des tabitudes parennent spirituelles, foit qu'il n'y en uit point, il saudroit savoir à l'égard des corps uvec les mêmes habitudes qu'ils avoiené l'heure de leur mort, occes mêmes habitudes, en cas que Dieu les rétablit, conspirimelles, la sépasation de l'ame & des, en cas que Dieu les tétablit, contribueroient beaucoup à conflituer l'i-dentité du même torps. 4. Enfin, il feroie bon d'examiner, fi Dreu ne peut ou ne veut point, quelquetois, pour des reifons qui nous font eachées, don-ner à une ame après la mort, & à un-corps après la Réfursacion. des latcorps après la Résurrection, des habi-rades differences de celles qu'avoient he corps at the duant care we. Sil-mate permissible dire mis conjecture for cette densitie question; je douee fort-que Dieu le verille, cela pa-noie contraire à la Agelle & à Ta ja-. . . .

de Leures. Novembre 2099. 163. Sice, & même à se qu'il nous en a névélé.

pévété.

Pour revenir à notre Auteur, après avoir expliqué les vertus qu'il apelle Rémander, snais dans un fens différent du fens ordinaire, camme on peut le conclurre de ce qu'on a dit ci-deffus; il fait voir, que la pratique de ces vertus ne fuffit pas pour nous neadue heuseux. Elle n'établit, que cette partie de la félicité, qu'on peut apeller privative, qui nonfifte dans le sepns, et dans l'exempion de nouses fontes all'immittendes. Il faut donc aller plus d'inquiteutes. Il faut donc aller plus toin, pour posseuler la partie positive de la rélicité, qui consile dans les apéracions libres & animées de nos Faculrece , à l'égand des objets , qui font proportionnez à leur nature. Il faut peur cet effet pratiquer les sertus, que voire Attour apelle draines , & qui conferment fix principaux devoits.

1. Suppliquer à contempler la beaute des perfections de Dieu. a. Lui realise its documents. dre les honmages uvoc une profonde-lumilité, dans l'idée de fot perfodison.

4. L'almer avec reuve l'indem donnem effrespable, & chorcher en lui tout fan-platfir. « L'imiter à l'égand de tou-tes les perfections, qui peuvent éve le modée de nouse condpire. « Besfou-

## 964 Nouvelles de la République

smettre entiérement à fa providence.

6. Vivre dans une dépendance générale & continuelle de sa volonté. Il n'est
pas difficile à l'Auteur de faire voir,
que ceux qui s'aquittent avec empreffement & avec plaisir, de ces devoiss
fur la Terre, trouveront leur félicité
& toute leur joye, à les pratiquer parfaitement dans le Ciel.

Les Vertus Civiles se reduisent à einq principaux devoirs. 1. Avoir de la Chasité les uns pour les autres. 2. Etre ju-Res & équitables dans toute notre conduite. 3. Vivre paisiblement dans les divers états où nous fommes. 4. Avoir du respect & de la déférence pour ceux qui font au dessus de nous par leur mérite ou par leur dignité, 5. Etre honnêtes & straitables à l'égard de ceux qui sont au dessous. L'Auteur montre, que toutes ces vertus font, renfermées dans la Partie céleste de la Vie Chrétienne, & qu'elles contribuent beaucoup à la -félicité céleste. Peut-être ne comprenedroit-on pas comment les vertus qui regardent: les inférieurs & les supéreieurs, peuvent avoir leur usage dans le Ciel, & pourquoi, par conséquent, suest nécessaire, selon la maxime de ol'Auteur, de les pratiquer ici bas; si l'émme savoit qu'il pose dans le Ciel un grand.

des Lettres. Novembre 1699. 565

grand nombre de degrez de supériorité et d'infériorité: d'où il suin qu'il faut s'accoutumer dès cette vie, de voir des gens élevez au dessus de nous sans envie; et d'en voir d'abaissez au desfous de nous, sans mépris, et sans orgueil. Comme ce principe n'est pas généralement reçu de tous les Théologiens, le Docteur Scot prend soin d'en établir la vérité.

Il finit l'explication de toutes ces Vertus, par la définition de la Félicité céleste, que nous ne devons pas oublier: c'est, selon lui, un exercise constant & parfait des Vertus humaines, divines, & civiles, que nous sommes obligez de pratiquer nécessairement & éternellement, entant que nous sommes des Créatures raisonnables simplement, par raport à Dien, & par raport aux Créatures intelligentes.

La dernière Section de cette première Partie, propose les motifs, qui peuvent nous engager à pratiquer les Vertus, qui font la sélicité céleste, &t que l'Auteur apelle la Religion de la sim. Ces motifs sont six en nombre.

La conformité qu'ont ces vertus avec notre état présent 2. Leur excellence & leur dignité. 3. La liberté qu'elles nous procurent. 4. Les plaisires

## 986 Nouvelles de la République

firs qu'elles nous donnent. y. La facilité que aous avons à les pratiquer. 6. La nécessité qu'il y a de le faire. II. La feconde Partie de cet Ouvra-

ge n'exige pas de nous, que nous mousy étendions autant que sur la premiére. Elle est destince à ce que l'Auteur apelle du Religion des moyens; c'ell-à-dise, certains devoirs, susquels nousne fommes pas ebligez par eux-mè-mes; mais parce qu'ils servent à prati-quer la Religion de la fin, & qui, pour eette ration, n'auront plus d'utage dans le Ciel, parce que la Religion de la fin sera alors observée dans tonte faperfection. Ces devoirs font différens, felon les trois états dans lesquels on peut considérer la Vie Chrétienne. Le premier est l'entrée dans le Christianildoit faire, & le troisième la perfeccion doit faire, & le troisième la perfeccion marque tous les devoirs, qui conviennent à châcun de ces états, & les motifs, qui doivent nous porter à la prastique de ces devoirs.

Les devoirs du premier état sont, Lu Une foi ferme et fincére de la vérité de la Religion Chrétienne. 2. Unegrande application aux motifs, qu'elle nous propose, & la comparation, que de Loures. Novembre 1699. 157
must devous faire avec les difficultez
que nous avons à farmonter. 13. La
force perfuation où nous devous être
de la nécessité d'un Médiateur. 4. Une
presente doulteur, un vis sentement,
te une grande confusion pour nos péthez passez: 4. Des prières ardentes,
pour amploter le secours de la grate,
tien que mous y pusissons resontes.
Une service ac constante resolution

de les abundencer pour toujours. Les devoirs du fecond état font, r. Se untifir de coutage et de patien-te, pour soussir les mans & surmonts. les obstables, qu'on trouve dans le cha-min du cies. ». Se proposer les ma-déles les plus parfaits. 3. Choier des · Dorrauteurs spirituels, pour nous diziger. 4. Examiner soigneusement la Mroiture de les intentions. 4. Se renthe Bien tonjours present par l'ide & le l'entiment, que sous sommes obliger d'avoir, qu'il est le témoin & le Spechaleur de nouve conduite. 6. Raire liéquemment l'examen & la revue de nos actions. 7. Ette contémement rights & circumpeds dans route no-tie conversation. 8. Note employer Pfliquer avec foin. 4. Avoir une pieté paye & faciable, so. Due toujours: pleins

pleins du fentiment & de l'attenne d'une félicité célefte. r. Etre exags dans la pratique de tous les devoirs de

la Religion.

Ceux du troisième état sont, 1. D'étre dans une méfiance continuelle de notre soiblesse & de l'inconstance de notre nature. 2. Si nous avons le malheur de tomber dans un péché volontaire, nous relever bientôt par la pénitence. 3. Pour prévenir de nouvelles chutes, éloigner nos affections des tentations du monde, surtout de celles ausquelles nous pouvons plus façile--ment succomber. 4. Entrer dans le détail de nos plus petits défauts, & travailler à les corriger, 5. Demeurer attachez, autant que nous le pouvons, à la communion de l'Eglise dont nous sommes les membres. 6. Prendre bien garde de n'avoir pas affez bonne opinion de nous, pour nous persuader, que nous ayons déja fait de grands progrès dans la Religion, & que nous pouvons bien nous prescrire certaines bornes dans la pratique de la pieté. 7. Penfer souvent que nous sommes mortels, & nous disposer par avance à bien mourir. 8. Travailler fortement dans cette vue à purifier nos coeurs des restes de nos pechez passez. 9. Rachiedes Lettres. Novembre 1699. 169 cheter pour cet effet le tems, que nous avons employé en de mauvailes œuvres, en redoublant nos soins & notre vigilance, par un attachement plus apliqué à l'exercice des vertus Chrétiennes. 10. Persévérer dans la ferme confiance que le Ciel & la gloire seront

la recompense de nos travaux.

Le Docteur Scot explique tous ces devoirs avec assez d'étendué, & répand-partout un gand mombre de maximes très-importantes pour la conduite de la vie, qu'il seroit trop long de raporter ici. Nous nous contenterons de finir cet Extrait, par ce qu'il remarque des Pythagoriciens, après Plutarque, c'est qu'ils ne manquoient jamais de se reconcilier & d'embrafser, avant que le Soleil se conchât, ceux qu'ils avoient offense par quelque parole injuriense. C'est précissment le précapte de S. Paul dans l'une de ses Epitres.

#### ARTICLE VI.

HISTOIRE DE TOUS LES OR-DRES MILITAIRES on de Chevalerie, contenant leurs Institutions, leurs Cérémonies, leurs Pratiques, leurs prin-

## 570 Nouvelles de la Republique

principales actions, & les vies des Grands-Maîtres, avec leurs vêtemens, leurs armes, & leurs devises. Gravées en cuivre par Adrien Schoonebeek. A Amsterdam, chez Henri Desbordes, P. Scepérus, & P. Brunel en Compagnie. 1699. in 8. Tom. I. pagg. 188: Tom. II. pagg. 333.

LIVRE est du même Auteur, qui nous a donné il y a quelque tems les Ordres Ecclésafiques, accompagnez de Tailles-douces, qui représentent l'habit de châque Ordre. L'accueil favorable, que le Public a fait à son premier Ouvrage, l'a encouragé à entreprendre celui-ci: mais il y a trouvé plus de peine, que dans le premier. Les Ecrivains se sont beaucoup plus attachez à décrire les lubits & les institutions des Moines & des apreses des moines des Moines & des apreses des militurions des Moines & des apreses des militures de la constant de la con inflitutions des Moines & des autres Ecclésiaftiques, & aux autres particularitez de cette nature, que n'ont fait ceux qui ont écrit des Ordres de Chevalerie. Ceux-ci, pour la plûpart, ne parlent que fort succindiement des vê-temens, des armoiries, & des devises des Chevaliers. C'est ce qui fait, que dans les Tailles-douces destinées à représenter toutes ces choses, l'Auteur a été souvent obligé de se contenter de

des Letters. Novembre 2699. 571 ce qui lui a paru le plus vraisemblable.

Son deffein avoit d'abord été de suivre la même méthode, que dans son Livre des Ordres Ecclésiastiques, c'està-diré, de le contenter de donner à châque Taille-douce une page de defetiption: Mais il a changé de dessein, toyant l'impossibilité qu'il y avoit de placer dans un si petit espace tant de choses remarquables, qu'il a trouvées a l'égard de quelques Ordres de Chevaderical liben a done fair d'ordinaire une aleferiation affez stenduit; en raporchant l'Origine & l'Inflitution des Ordres dont il parle, leurs Cérémonies, leur Histoire, & celle des Grands Maiitres, que ces Ordresiont, eus, jusques and préferit, s'ils: subfustent encore, ou judques à leur abolition, s'ils ne fubliftent plus.

On y voit, par exemple, une Hichoine affez longue des Chevaliers de
l'Ange d'or, inftituez par l'Empereur
iConfontiu; des Chevaliers du S. Sepulaire, inflituez par S. Mélène Mére de
sect. Emponeur, des Chevaliers de Mere, des Chevaliers de Menu, en Augleterne, en
France, & en Italie; des Chevaliers de
S. Jaques de l'Eper, en Espagne; des
Che-

## 1972 Nauvelles de la République

C evaliers de la Grossian, sà l'occasion desquels l'Auteur fait un abrégé de l'Hiltoire des Croifades; des Chevaliers de S. Jean de Jérusalem, apellez dans la suite Chevaliers de Rhodes, & enfin Chavaliers de Malthe; des fameux Chevaliers da Templel, ou Templers, .que l'Auteur croits avoir été injultement condamnez; des Chevaliers de l'Ordre Tentonique; à l'Histoire defquels il employe foixante pages; des -Chevaliers de Calatridua en Espagne; sde coux d'Alcantana; des Chevaliers de la Jartiere en Angleterie; & de ceux de la Toison d'or. Il s'étend beaucoup moins sur les autres Ordres; soit parce qu'ils n'ont jamais été si considérables, que ceux dont on vient de parler, soit parce qu'ils ont été abolis; foit parce qu'on n'en trouve que peu de chose dans les Historiens.

Il nous aprend dans la Préface, l'Origine de la Chevalerie. Le mot de Chevaler fignifie proprement un homme qui sert son Mairre à cheval. Quand les hommes commencérent à se faire la guerre, les Généraux d'Armée, dans la vue de prendre des avantages sur leurs Ennemis, faisoient monter à cheval quelques uns de ceux qui servoient sous eux, & comme ils choisissoient tou-

des Letires. Novembre 1699. 573.

toujours pour cet effet les plus braves & les plus intrépides; ils accordoient aussi quelque marque d'honneur & de distinction, à ceux qui s'étoient attiré l'estime de leur Prince, par quelque astion d'éclat & de valeur; ce qui fut changé, avec le tems, en un établisse-ment honorable. Pharaon donna le Colier & l'Anneau à Joseph, pour marque de distinction. Moyse & Josud don-noient à leurs plus braves guerriers des titres & des marques d'honneur. L'Anmean fut aussi un titre de Noblesse par-mi les Romains. Ce sut Romalus, qui fut l'Auteur de cette institution, lors qu'il choisit parmi le peuple trois cens hommes, qu'il fit Chevaliers, pour s'en servir, comme de Gardes du Corps. Les Fils des Sénateurs surent ensuiteélevez à cette dignité. On les apelloit. Celeres. Ils tenoient un milieu entre les Sénateurs & le peuple. Ils se nom-moient Equites, & leur qualité Eque-fris. C'étoit les Censeurs, qui les recevoient Chevaliers.

Après la mort de Tarquin le Super-be. Junius Brutus choisit trois cens des ces Chevaliers, pour remplir les places, qui vaquoient dans le Sennt, par la mort de ceux, dont op a étoit défait. Il y en eut dans la suite plusieurs de cèt

cèt Ordre, qui parvintent aux plus grands honneurs de la République, & même au Consulat, comme Pomple, qui de simple Chevalier fut fait Consul. Ce sut cèt Ordre, qui fournit dans la suite tant de Gouverneurs, qu'on envoyoit dans les Provinces nouvellement conquises; & fous l'Empereur Tite, la Charge de Capitaine des Gardes ne sut exercée, que par des Chevaliers. On nommoit même leur Chef du nom de Grand Maitre, comme on peut le voir dans Alexandre à Alexandre; & ils étoient si estimez, qu'ils ne reconnoissoient au dessus d'eux, que le Dictateur, & ensuite les Empereurs.

Cette dignité de Chevalier a passe par dissérens degrez d'acroissement & de diminution. Elle a été obscurcie principalement, lors que les Etats ont été soumis à un Gouvernement absolu & indépendant, sous lequel on fait que les plus riches sont estimez les plus

nobles.

Le promier qui institua un Ordre de Chevaliers parmi les Chréciens sur l'Empereur Gonstantin le Grand; en quoi il sut imité dans la suite par divers autres Princes: Les Rois même ont sait un si grand cas de cêtte dignides Lettres. Novembre 1699. 575,

té, qu'ils ont bien voulu, que leurs Enfans fussent faits Chevaliers par des Princes Etrangers, & en recevoir eux mêmes le Colier. Henri II. Roi d'Angleterre sut créé Chevalier par David. Roi d'Ecosse, & celui-ci lui envoya à son tour son Fils (a) Malcelme, asin qu'il reçût de lui le même honneur. Pierre Roi d'Arragon reçut la Ceinture de Chevalier du Pape Innocent III. Alexandre fils de Guillaume Roi d'Ecosse, la reçut de Henri II. Roi d'Angleterre. Notre Auteur cite beaucoup d'e-

xemples femblables.

Les expéditions, qui se sont faites dans la Terre-Sainte, ont donné lieu à la coutume, qui s'est établie, que l'Installation des Chevaliers se fasse par des Ecclésiastiques, qui bénissent leurs épées & leurs autres armes. Cela est même devenu si commun, qu'en plusieurs Royaumes on a introduit la pratique de ne couronner les Rois, qu'apprès qu'ils ont été faits Chevaliers par les Ecclésiastiques, Utton Abbé de trissingues en raporte quelques exemples, & entr'autres celui de l'Empereur Fréderic I. & celui de Guillaume I.

(a) Peat être fandroit-il dire, son Petit-Fils Marcomer.

(a) dit le Roux, qui fut fait Chevalier par l'Archevêque Lanfranc. Le tems le plus ordinaire, auquel les Princes avoient de coutume de faire des Chevaliers, étoit après ou avant une bataille; pour encourager à faire leur devoir ceux qui avoient été honorez de cette dignité, ou pour les re-compenser de l'avoir fait. Mais parce que ces dignitez ne produisoient aucune societé particulière entre ces Chevaliers, & ne les unissoient point en un corps, quelques uns considérant que la Religion est un lien, qui unit tous les Etats ensemble, jugérent à propos de faire de plusieurs Chevaliers, une espéce de societé ou de confrérie fous la même banniére, en leur donnant pour la conduite de leur vie un corps de Régles Eccléfiastiques, qui ont depuis passé de main en main à leurs Successeurs. Ces Régles les obligeoient principalement à être bien u-nis ensemble, à désendre la Religion, la Couronne, & le Prince; & a garantir leur prochain de toutes fortes de violences. Les Papes avoient accoutumé de mettre leurs seaux à ces

(a) L'Auseur die Guillaume de Rosse. C'est une faute.

des Lettres. Novembre 1699. 577 Régles, pour marquer qu'ils les aprouvoient.

Notre Auteur n'oublie pas les diverses cérémonies, qu'on a observées en divers tems & en divers Royaumes à la reception des Chevaliers; de même que celles qui se pratiquent dans la dégradation de ceux qui se sont rendus indignes de posseder ce titre; mais il faut sinir cet Article; après avoir averti que les mêmes Libraires qui ont imprimé cet Ouvrage en François, le vendent aussi en Flamand. Ils débitent aussi dans ces deux Langues l'Histoire des Ordres Religieux de l'un & de l'autre sexe, du même Auteur, en trois volumes, in 8.

#### ARTICLE VII.

TRAITE' DES SOURCES DE LA CORRUPTION, qui régne aujourd'bui parmi les Chrétiens. A Amsterdam, chez Henri Desbordes. 1699. in 8. Première Partie. pagg. 272. Seconde Partie. pagg. 308.

I y a des gens qui croyent que tout ce qu'on dit de la corruption du fiécle n'est que pure déclamation; que Bb nous nous surpations nos Péres en politeste; mais que pour le sonds, ils ne valoient pas plus que nous. Il paroit assez par le titre qu'on vient de lire, que l'Auteur de cèt Ouvrage n'est pas de cette opinion, puisque dire que la corruption régne aujourd'hai parmi les Chrétiens, c'est dire, qu'elle n'y a pas toujours régné, du moins dans le même degré. Supposant donc, comme une vérité qu'il n'a pas cru qu'on pût lui nier, que la corruption est plus grande à présent qu'elle n'a été autresois; il s'atache à en découvrir les sources, & il donne en même tems les moyens de la corriger. la corriger.

Il n'y a que trois ans qu'il parut dans ces Provinces un Livre de l'Incrédulices Provinces un Livre de l'Incréduli-té, dans lequel on examine les Motifs & les raifons générales, qui portent les Incredules à rejetter la Religion Chrétienne. Quoi que le Traité des Sources de la Corruption ne foit pas du même Auteur, & que même ces deux Auteurs ne foient pas dans la mê-me Communion, on peut pourtant re-garder ces deux Ouvrages comme se prétant la main l'un à l'autre, ou com-me ne composant ensemble qu'un seul & même tost, tendant à guérir les hommes des deux grands maux qui les éloides Lettres. Novembre 1699. 579 éloignent du falut, l'Incrédulité & la

Corruption.

I. L'AUTEUR de ce dernier Ouvrage distingue les sources de la Corruption des Chrétiens en deux Classes, les unes sont particulières & intérieures, qui sont en nous mêmes & peuvent se rencontrer dans châque particulier, qui vit mal; les autres sont plus générales & extérieures, procedant plûtôt de certaines circonstances externes & du malheur du tems, que de la faute des particuliers. Il destine sa première partie à cette première espéce de sources, & employe la seconde à la seconde espèce.

# 580 Nouvelles de la Republique

ditassent sérieusement. Il est d'autant plus utile de faire cette Remarque, qu'on trouvera difficilement ailleurs tout ce qui se trouve ramassé & déve-

lopé dans cet Ouvrage. lopé dans cet Ouvrage.

L'Auteur enseigne, par exemple, à l'égard de l'Ignorance, que les lumiéres qu'on a d'ordinaire sur la Religion, ne vont qu'à en savoir historiquement les véritez particulières; mais ne s'étendent point jusqu'aux véritez générales. Ce défaut est su universel, qu'on le remarque dans ceux-là même dont la profession est d'étudier la Religion & de l'enseigner aux autres. Tel a passé la meilleure partie de sa vie à l'étude de la Théologie ou à l'explication de l'Ecriture Sainte, qui n'a jamais examiné sérieusement les preuves de la vérité du Christianisme preuves de la vérité du Christianisme & de la Divinité de l'Ecriture. Tel posséde à fonds les principales Contro-verses, qui partagent les Chrétiens, qui demeureroit muet, si on le ramenoit aux Rudimens de la Religion, & s'il-s'agissoit de soûtenir contre un Incres agnioit de loutenir contre un incre-dule, qu'il y a une Religion ou que la Religion Chrétienne est véritable. C'est pourtant de cette, persuasion des prin-cipes de la Foi, que tout dépend; c'est ce qui rend les veritez particulières

des Lettres. Novembre 1699. 581 efficaces & falutaires, c'eft ce qui inf-pire la Pieté & l'amour de la vertu. Quand on fait que la Religion ne pro-pose rien qui ne soit certain, on re-çoit dès là même avec respect tout ce qu'elle enseigne, on se sent porté à en observer les préceptes, on croit un Jugement & une autre Vie, comme si on les voyoit devant ses yeux. Sans cette persuasion on n'a point d'attache-ment sincére pour la Religion. On dit contre cela, que les preuves

On dit contre cela, que les preuves générales de la Religion font trop difficiles, qu'il n'y a que les Savans, qui soient capables de cet examen. L'Auteur ne convient pas tout-à-fait de cette supposition; il soutient, au contraire, que la plûpart des preuves de la Religion sont telles, qu'il n'est pas mécessaire d'être savant ou Théologien pour en être frapé. Les véritez qu'il importe à tout le monde de connoître, & qui sont d'une utilité & d'une nécessité générale, sont toujours claires & aisées à prouver : s'il y a quelque difficulté dans celles de la Religion, c'est parce que cette matière est trop négligée, & que le peuple en est peu inform≤.

A l'égard des doctrines particuliéres, l'Auteur croit qu'on s'attache trop Bb 3

à en étudier un grand nombre, dont l'utilité n'est pas fort importante; pendant qu'on en néglige beaucoup d'autres, qu'il importe tout autrement de savoir, parce qu'elles sont beaucoup plus propres à inspirer l'étude de la pieté. L'ignorance sur les devoirs du Christianisme est & fort générale & sort grande. Il y en a ausquels une infinité de personnes ne pensérent jamais. L'Auteur allégue pour exemple le devoir de la Restitution. Il nous aprend que ce devoir est si peu connu. que que ce devoir est si peu connu, que M. de la Placette ayant publié il y a quelque tems un Traité sur cette ma-tière, ce Livre a été lû, comme un Livre singulier, & dont le sujet étoit nouveau & curieux; & qu'il y en a eu même, qui ont traité cette doctrine de la Restitution, de doctrine nouvelle & trop févére.

Pour les Préjugez, qui sont cause de la corruption des Chrétiens, notre Auteur met en ce rang la pensée de ceux qui croyent, que la Religion n'est destinée qu'à consoler les hommes & à les rendre heureux; & qui la désniroient volontiers, un moyen de conduire les pécheurs au Ciel, de quelque manière qu'ils ayent vécu. C'est aussi un faux préjugé, que de faire consister tont

des Lettres. Novembre 1699. 383 tout le Christianisme, ou dans la Cornoissance, ou dans la Profession extélioinance, ou dans la Proteinon extérieure, ou dans la Confiance, sans que la Sainteté y entre pour rien. Tant s'en faut que la Confiance en particulier fasse toute la Religion, qu'elle n'est pas même absolument nécessaire à un Chrétien; ce qu'on n'oscroit dire de la fainteté. Il y en a qui prétendent, qu'il ne saut point tant presser la Morale, qu'il faut donner quelque chose à la nature humaine; pendant qu'ils insistent fortement sur les dogmes, & sur plusieurs même, qui ne paroissent pas fort importans. Il y en a qui sont venus jusques à dire, qu'il étoit dangereux de tant insister sur la morale, que c'est un caractère d'hérésie que de le faire. Des Théologiens ont osé publier des Livres, où ils semblent avoir entrepris de décrier les bonnes œuvres. Doit-on être surpris, que les Peuples soumis à de tels Conducteurs ne se mettent pas autrement en peine de les pratiquer? rieure, ou dans la Confiance, sans que de les pratiquer?

de les pratiquer?

Dans l'examen des passages dont on abuse pour justifier la corruption, l'Auteur n'oublie pas, ce que S. Paul d'un homme irrégénéré dans le Chapitre septième des Romains, & que bien des gens attribuent à cèt Apôtre, tel qu'il Bb 4 étoit

## 584 Nouvelles de la République

étoit depuis sa conversion; comme s'il avoit pû dire de lui-même régénéré qu'il est vendu sous le péché. L'Auteur refute cette pensée, & explique ce Chapitre comme Musculus, Amyrault, & divers autres Théologiens de grand nom l'ont expliqué. Il ne fait pas grace non plus à la prétendue sentence de Salomon, le plus juste pêche sept fois le jour. Il fait voir que Salomon n'écrivit jamais rien de tel, & que l'endroit des (a) Proverbes, qui a donné lieu à cette fausse glose, a un sens tout-à-fait différent. On trouve ici diverses lumiéres répandues sur quantité d'endroits de l'Ecriture. Ce que l'Auteur dit sur la fausse horte, sur le renvoi de la repentance, & fur les diverses occupations de la vie, mérite aussi d'être lû; mais nous ne nous y arrêterons pas; pour avoir lieu de dire quelque chose des sources extérieures & générales de la corruption, qui font le sujet de la seconde Partie de cet Ouvrage.

II. 1. L'A première de ces sources est l'état présent de l'Eglise & de la Religion en général. L'Auteur compare ce que l'Eglise étoit dans sa naissance, & ce qu'elle a été dans la suite, à ce qu'el-

(a) Prov. XXIV. 16.

des Lettren Novembre 1699. 585

qu'elle est aujourd'hui; & trouve divers désordres dans celle d'à présent. Les Docteurs destinez à l'enseigner se divisent sur des questions foot inutiles; & pendant que le Passeur est occupé dans son cabinet ou en chaire, à resuter un Adversaire qu'il ne vit jamais, ou à combattre une erreur, qui est in-coanue à son Troupeau, ses brebis se perdent, ses Auditeurs demeurent prévenus des plus mortelles erreurs fur la Morale, & engagez dans leurs mau-vailes habitudes. Les Disputes entretiennent parmi les Chrétiens le faux zéle, l'hypocrifie, & le libertinage, Le peu d'ordre qu'il y a dans les Egli-fes, & le peu de communication qu'el-les ont entr'elles, sont des labas, qu'il faudroit auffi retrancher, pour retrancher la corruption. L'Auteur voudroit aussi qu'au lieu de s'attacher uniquement à chanter les Pseaumes de David dans les temples, dont plusieurs con-tiennent des choses, qui ne nous regar-dent point. & d'autres ne parlent de Jesus-Christ, que d'une manière Pro-phétique & obscure pour le peuple, on chantat des hymnes composez exprès en l'honneur de Dieu & de son Fils, & dans la vue de célébrer les merveilles de la redemtion.

### 586 Nonvelles de la République

2. La feconde fource générale est le défaut de Discipline. 3. La troisième est le défaut des Pasteurs. On ne leur apprend point dans les Universitez ce qu'il y a de plus nécessaire pour bien instruire & bien gouverner un Troupeau; on en reçoit un grand nombre peu capables d'exercer cet emploid Quelques uns de ceux qui y font par-venus, choifissent plutor pour entreteair leurs peuples des matières, qui leur foient faciles à traiter, que des sujets convenables à leurs Auditeurs; ils ne les traitent point, comme il faudroit les traiter; & enfin leur conduite est peu édifiante, & peu propre à porter les Peuples à la sainteré. 4 Les Princes & les Magistrats

Chrétiens peuvent aufi beaucoup contribuer à la fainteté ou à la corruption des particuliers. S'ils meinent une vie peu conforme aux Loix du Christianisme; s'ils me prêtent pas la main à l'observation des Loix, qui peuvent reprimer le vice; s'ils en établissent au contraire qui l'autorisent, ou qui le suportent, s'ils s'emparent de toute l'autorité du Ministère, & ne laissent aux Pasteurs ordinaires que le soin de précher & d'administrer les sacremens, on ne sauroit douter que cette conduite

des Lettres. Novembre 1699. 387 ne soit toute propre à entretenir la corruption des mœurs & à l'augmenter. 5. La mauvaise Education est une

q. La mauvaise Education est une cinquième Source de la Corruption des Chrétiens. L'Auteur remarque de grands désauts dans la manière dont on élève d'ordinaire les ensans, & donne des régles importantes pour les élever comme il faut. Il remarque en particulier qu'on ne commence pas d'assez bonne heure leur éducation & qu'on ne fait rien pour eux dans les premières années de leur vie. Qu'on ne s'attache point à former leur esprit & leur jugement. Qu'on ne s'aplique pas assez à les rendre dociles & soumis à la volonte d'autrui. Qu'on tourne trop leur esprit du côté de la chair & des sens.

6. La sixième source de la Corruption est l'exemple & la coutume. 7. Et la dernière les Livres. Il y en a de pleins d'impureté, qui inondent tout le monde, & qui font une bonne partie des magazins de quelques Libraires. Il y en a où l'Athéssime paroit la tête levée, & est ouvertement désendu; il y en a qui sont encore plus dangereux; parce que sous une espèce de Pyrrhonisme voilé d'une modessie apparente, qui accablée des difficultez, n'ose prendre parti, ils ébranient les véritez les Bb 6 mieux

## 88 Nouvelles de la République

mieux établies, & qui sont le sondement de la Religion. Les Historiettes amoureuses sont d'autant plus propres à corrompre le cœur, que, sous le voile de la vertu, elles le tournent entiérement du côté de la sensualité. Il n'y a pas jusques aux Livres de pieté, qui ne contribuent quelque chose à la corruption de l'homme, parce qu'ils sont mal faits, & que la plupart ont des désauts capitaux, que notre Auteur ne manque pas d'indiquer.

#### ARTICLE VIII.

CATALOGUE DE LIVRES
mouveaun, ou reimprimez, depuis
peu, accompagnez, de quelques
Remarques.

I.

LETTRES THEOLOGIQUES sur les nonvelles Opinions du Temps. A Madame la Marquise D\*\* Premiére Lettre. La Presbyteromachie, ou le Combat de deux sameux Prêtres, Inventeurs de nouvelles Doctrines, Michel de Molinos, & Louis de Mallebranche Prêtre de l'Oratoire; s'entredétruisans l'un & l'autre par leurs propres principes. 1699. in 12. pagg. 44.

Ous n'avons vû que la première de ces Lettres. Celui qui nous l'a envoyée nous aprend, qu'on la donne à M. l'Abbé de Faydit Gentilhomme d'Auvergne, qui fut mis en prison il y a quelque tems, pour avoir écrit le plus beau & le plus savant Livre qui fut jamais, contre les Scholastiques. Ce sont les termes dont on se servi

Pour comprendre le but de cette premiére Lettre, le Lecteur se souvendra, s'il lui plait, que le P. Mallebranche ayant été soupçonné, justement ou injustement, c'est ce que je ne décide point, d'avoir quelque penchant pour le Quiétisme, ou pour ces doctrines, qui ont tant fait de bruit en France depuis quelque tems, & qu'on a consondues avec celles de Molinos, écrivit pour expliquer son sentiment sur ce sujet, & se déclara ouvertement contre l'Amour desintéresse.

L'Auteur de cette Lettre, commence par dire, que le Pére Mallebranche n'est point Quietiste, mais il continue en soutenant, que les doctrines directement opposées à celles de Molinos qu'il a enseignées, ne sont pas moins hérétiques que celles du Moine Espagnol, & que dans de certaines rencontres il est allé plus loin que lui. On l'attaque principalement ici, sur son opinion des loix gébre

nérales, des causes occasionelles, de l'inaction de tous les êtres créez, des défirs de Michel l'Archange & de Jesus-Christ, dont les premiers ont été l'occafion de tout ce qui s'est fait sous la Loi, & les seconds de tout ce qui se fait sous la Grace, & sur ce que ce Pére a enseigné, que l'Ame de Jesus-Christ connoit tout ce que Dieu renferme de l'immensité de son Etre, qu'elle sait toutes les déterminations futures des volontez aussi parfaitement, que nous savons que deux sois deux sont quatre. M. Faydit soûtient que parler ainsi de l'Ame de Jesus Christ, c'est l'élever au dessus de la Divinité, à laquelle il est vrai qu'elle est unie; mais au dessous de laquelle elle est autant qu'une créature est naturellement au dessous du Créateur.

M. Faydit a quelquesois des expressions qui paroissent bien fortes, & qui, par là-même, sont dire à celui dont il explique les sentimens des choses dont aparemment il ne conviendroit pas. Ainsien comparant les idées que Molinos a de Dieu, avec celles que s'en est sormé le P. Mallebranche, il dit que Molinos attache Dieu au gouvernement de ses Créatures, comme (a) un Orsévre est attaché à sa montre, es un Horloger à son borloge, dont les ressorts se démonteroient à tout moment, s'il n'étoit toujours appliant

<sup>(</sup>a) Mallebr. Meditat. VII. n. 21.

dir Lettres. Novembre 1699. 591

qué à les redresser, & s'il n'avoit toujours la main à l'œuvre: mais quo le P. Malle-branche nous représente Dieu, comme un Jaquemar, qui ne se remue; & ne some les heures que quand les cordes & les fils d'archaloù ilest attaché, le remuent & le font azir; qu'aussi, selon lui, Dieu n'agiroit jamais, si les Causes Occasionelles ne le déterminaient à agir, & ne lui disoient ce qu'ilfant faire.

#### II.

ABREGE DES HISTOIRES des plus fameux Hérésiarques, qui ont paru en Europe depuis l'année 1040. Et un précis Historique des causes du Schisme de l'Eglise Anglicane. Avec un Abrégé des Dogmes principaux de cette Eglise. A Cologue, 1699. in 12. pagg. 372. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

E Livre est imprimé à Rotten. Il paroit que les Libraires de cette Ville
ne sont pas aussi grands Reformateuts
des Titres des Livres, que ceux de Hollande. Ceux-ci désirant, que les Livrès
qu'ils impriment soient achetez de tous
les Chrétiens, de quelque Religion qu'ils
soient, se donnent bien de garde; que lés
titres qu'on y met en choquent directement aucune; & je crois qu'ils n'ont pas
trop de tort en cela. Mais que jugeront

les Protestans d'un Ouvrage qui commence par donner le nom d'Hérésiarques, aux Docteurs pour lesquels ils ont le plus d'estime. N'en conclurront-ils point, que ce n'est pas un Livre sait pour eux, & qu'on n'a pas eu envie qu'ils le lussent? Ils se confirmeront dans cette pensée, par les noms d'impie, de cruel, d'empesté, & autres titres honorables de cette nature, qui sont donnez à ces prétendus Héré-fiarques dont parle l'Auteur. Enfin, ce n'est pas donner une grande envie aux Protestans de lire son livre, que de nous aprendre, qu'il n'est proprement qu'un Extrait tiré de Sleidan, de Munster, de Surius, de Coebleus & de quelques autres Auteurs Protestans & Catholiques; car, comme ces livres sont entre les mains de tout le monde, il y aura peu de Lecteurs, qui n'aiment mieux lire les Originaux que la copie.

Le prémier Hérésiarque dont l'Auteur nous doune l'Histoire est Beranger, mis dans ce rang, pour n'avoir pas crû la Transsubstantiation. Le dernier est Calvin, qui, à ce que dit nôtre Auteur, eut dans les derniers momens de sa Vie les affreux remords de conscience & les terribles apréhensions du juste jugement de ce Dieu dont il avoit avec une impieté eruelle, si outragensement renversé & de-chiré l'Eglise.

ob-

#### ARTICLE IX.

#### Extrait de diverses Lettres.

'Angleterre. On a imprimé en Anglois un nouveau Cours de Chymie, où, pour le mieux débiter, on a joint quelques nouvelles Opérations. Vous favez, Monsieur, que ces fortes d'additions ne sont pas fort difficiles. M. Timothée Nourse a publié A Discourse of the Nature and Faculties of Man, in several Essays, &c. c'est-à-dire, Discours de la Nature & des Facultez de l'Homme, en divers Essan, avec quelques Considérations sur les Evénemens de la Vie Humaine.

Je ne vois pas que vous ayez fait mention dans vos Nouvelles d'un livre, qui est assez de saison, & qui paroit ici pour la seconde fois. Il est intitule, A compleat History of Europe: or a View of the Affairs thereof, Civil and Military, &c. C'est-à-dire, Histoire compléte de l'Europe, ou Relation des Affaires qui s'y sont passées tant Civiles que Militaires; depuis le commencement du Traité de Nimégue en 1676, jusques à la conclusion de la Paix avec les Turcs en 1699. Ce Livre contient les Arti-cles du Traité de Paix de Nimégue. Il montre combien peu ils ont été

## 394 Nonvelles de la République.

observez. L'Auteur, qui a jugé à propos de ne pas se nommer, a eu sein d'y insérer diverses Lettres, Déclarations; & autres Mémoires, qui servent à l'intelligence de l'Histoire. Tout le livre est écrit en sorme d'Annales, & sait un assez gros Octavo. On a traduit en Anglois & abrégé en même tems les Oeuvres du célèbre Etmuller, cidevant Professeur en Medecine à Leipsic. Comme ce sont des Oeuvres Posthumes, ou plutot un Recueil, one thumes, ou plutot un Recueil, que ses Disciples ont sait de ses leçons après sa mort: je ne sai si l'on n'a pas eu plus de raison de les abréger ici, qu'on n'en a eu derniérement à Francsort de les augmenter. On n'estime point en ce Pays les livres par leur grofîeur.

M. Kinson Docteur en Medecine, dont le nom est connu dans la République des Lettres par le Graci Phanicissantes, qu'il a donné au Public, comme il l'est dans ce Pays par son aplication assiduë à la recherche qu'il fait depuis plus de 40. ans de la Pierre Philosophale, a bien voulu, à la persuasion de ses Amis, interrompre pour quelque tems ses recherches, pour refuter Telluris Theoria Sacra, de M. Burnet. Son livre pourra paroître dans quelques mois.

On

des Lettres. Novembre 1699. 595

On a ajouté un troisième Tome aux Mémoires de M. Ludlow, & un Recueil des Piéces originales, qui en confirment & éclaircissent divers endroits; à quoi on a eu soin de joindre une Table des Matiéres pour tout l'Ouvrage.

Une personne de qualité arrivée dequis peu de l'Isthme de Darien, a publie The History of Caledonia: or, The Scots Colony in Darien : &c. C'est àdire, L'Histoire de Caledonie, ou de la Colonie Ecossoise de Darien en Amérique, Avec une Relation des Mœurs des Habitans, & des Richesses de ce Pays. L'Auteur promet une Histoire naturelle de cette Partie du Nouveau Monde.

De France. Je (M. L'A. N.) suis surpris que les Journaux n'ayent fait aucun Eloge du P. Pagi depuis sa mort. aucun Lioge du P. Pagi depuis sa mors, puis qu'il s'est rendu illustre dans l'Empire des Lettres, & y a toujours tenu un rang des plus considérables. Il n'est pas juste de le laisser dans l'oubli, pendant qu'on parle avec éloge de personnes, qui lui ont été beaucoup inférieures. Voici un petit mot en sa saveur, qui pourra entrer dans votre Journal, attendant que son Neveu, nous sasse son Eloge parsait, & nous donne sa Vie, à la tête de son grand Ouvrage sur Baroniss.

Le P. Pagi mourut à Aix en Proven

Le P. Pagi mourut à Aix en Proven-

ce dans le Couvent des Fréres Mineurs, le 5. de Mai 1699. âgé de près de 80. ans. Il avoit été malade près de quatre mois; & il est mort regretté de tous les gens de Lettres. J'ai été en mon particulier sensiblement touché de la mort de ce savant homme, pour l'amitié qu'il m'avoit toujours témoignée dans ses Lettres. Vous avez inséré dans dans ses Lettres. Vous avez inséré dans vos \* Nouvelles celle qu'il m'a fait i'honneur de me dédier, & où il dévelope si nettement & si savamment les plus célébres & les plus importantes Epoques de l'Histoire Ecclésiastique. Cette Lettre sera traduite en Latin, & paroitra dans son grand Ouvrage sur Baronius, qu'il a heureusement achevé avant sa mort; pour la consolation des Savans, qui l'attendent avec impatience. Le P. Pagi avoit une connoissance parsaite de la Chronologie & de l'Histoire, ce qui lui procura un grand commerce avec les plus savans hommes de l'Europe, & surtout avec le célébre P. Norn, maintenant Cardinal, qui lui a dédié quelques Ouvrages, comme le P. Pagi lui en avoit dédié réciproquement quelques uns des siens. Il étoit aussi en commerce avec M. l'Evêque de S. Asaph, à présent de Worcester, avec M. de Spanheim, avec M. Cuper,

## des Lettres. Novembre 1699. 197

avec M. Dodwell, & avec d'autres Savans, Ce dernier lui écrivit huit jours avant sa mort, & lui envoya ses An-nales Vellesani &c. Cette Lettre sit plaifir au P. Pagi, tout malade qu'il étoit; il raisonna sur cette matière, comme il auroit pû faire dans fa plus grande fanté. Si son esprit étoit sain, son corpa étoit accablé de maux, qu'il sousroit patiemment, sans jamais se plaindre. L'humilité, qui est le caractére des vé-ritables Savans, n'étoit pas moins considérable dans le P. Ragi, que son pro-fond savoir, & sa grande patience. Il laisse un Neveu de son nom, héritier, de son esprit & de ses lumières, qui achéveroit, s'il étoit nécessaire, tout ce qui pourroit manquer à l'Ouvrage sur Baronius, si le P. Pagi n'y avoit mis lui-même la derniére main - Oct Qu-vrage contiendra trois grands volumes in fol. Le premier a déja paru de l'Im-pression de Paris, mais il sera réformé j dans la nouvelle Edition qu'on prépare. Le P. Pagi m'a écrit autrefois, qu'il avoit dessein de donner un jour un abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, plus parfaie que celui que nous avons de M. de Spande, ni d'aucun autre Ecrivain, si Dieu lui donnoit la vie & la santé. Il en aura laissé affurément quelques matériaux à son Neveu, qui les mettra un iour

198 Nouvalles de la République

jour en ordre, Et en fera part au Public.
On vient de faire une nouvelle Edition des Véritables Maximes des Saints, publiées pour la première fois au commencement de cette année. Cetto dérenére Edition est plus ample. On en a aussi augmenté le titre. Le voici tout entier. Les véritables Maximes des Saints sur l'Amour de Dieu, sirées de l'Ecriture Sainte & des Saints Péres. Où font indiquées celles qui sont opposées aux 23. Propositions extraites du Livre, qui a pour têtre, Explication des Maximes des Saints sur la vie intérieure. E qui ont été condamnées par nôtre S. Pére le Pape Innocent XII. Par M. Leget Professeur en Théologie du Seminaire d'Aix.

M. Delaisement, Protesseur au Colége Royal de Navarre a donné au Public une petite introduction à la Chronologie pour fariliter la Connoissance des Tems. C'est la Question sur le commencement du Siècle prochain, qui lui a fait naître la pensée de publier cette introduction. On voit encore quelques petits Livres sur cette plaisante Question; & entr'autres, Critique sur la Disserbation du Siècle prochain, S'sur la Critique de M. Bui chelier en Théologie. La Querelle des Auteurs sur le commencement du Siècle prochain. La Question decidée sur le sujet de la sin du Siècle; si l'année 1700, est la derdes Lettres. Novembre 1609. 599 nière du dix-septième Siècle, on la press mière du dix-buit. Nouvelle Differtation. sur le Sié le prochain, sù l'on fait voir, que l'année 1700. est la première du Siècle. Par M... D. Avocat en Parlement.

D'Allemagne. Voici l'Epitaphe du Baron van Hebnest, composée par M.: Leibnitz, & dont vous aven parlé dans vos \* Nouvelles du Juin.

Nil Patre inferior jacet bic Helmontius alter,

Qui junxit varias mentis & artis opes., Per quem Pythagoras & Gabbala facrarevixit.

† Elæusque parat qui sua cuncta sibi.

Le même M. Leibnitz a fait des Notes sur la Dissertation d'Otton Sperlingius, qui a écrit l'Histoire de Dannemarc, sur le nom de Celtes & autres matières de cette nature. M. de Mastricht Bourguemaître de Brême a tout prêt à mettre sous la presse un grand Ouvrage du savant Vincent Placeius de Pseudo-anonymis. On y pourra aprendre bien des choses sur l'Histoire Litteraire. M. le Prosesseur Gaspard Costerus sait saire une nouvelle Edition à Helmstat des Ocuvres.

\* Pag. 694.

<sup>†</sup> Hippias d'Elide Philosophe, qui savoit tous les métiers, & faisoit lui même tout ce dont il avoit besoin.

vres d'\* Eneas Sylvius exactement revues & corrigées sur des Manuscrits.

Des Pays-Bas. M. van Til Profeseur. & Pasteur à Dordrecht, sait imprimer un gros in 4. en latin composé de diverses piéces, sur le jour, le mois, & l'année de la naissance de Jesus-Christ; sur la situation du Paradis Terrestre, un Commentaire Critique & Philologique sur Habacuc & Malachie, & quelques Essais Prophétiques. On résimprime dans la même Ville les Dissertations de M. Etienne Morin. On trouve à la Haye chez le Sr. Moetjens, une Histoire des cinq Propositions de Jansenius, c'est un gros in 12. de plus de 700. pages.

Qui fut depuis Pape fous le nom de Pie II·

# TABLE des Matiéres Principales.

Novembre 1699.

R LOCK'S Reply to the Lord Bif hop of Worcefier's. 12g. 483
Lettre de M. MORALEC for son Nonvelle Machine pour élever les comx. 513
Jugdonent of the Ancient Jewish Church, &c. 518
Vidage des Indes Orientales, par Mr. CARRE, 536
Traité, de la Vie Chrétieups, du Dr. SCOT. 552
Histoire de tous les Ordres Militaires. 509
Traité des sources de la corruption. 577
Lettres Theologiques sur les memelles Opinions du

Lettres Theologiques far les neuvelles Opinions du Temps. 588 Abrégé des Hiffoires des plus famens: Héréfiarques. 591

Abrigé des Histoires des plus famenx kieréstarques. 591 Extrait de diverses Lettres. 593

# NOUVELLES

DELA

# REPUBLIQUE

DES

# LETTRES.

Mois de Decembre 1699.

Par JAQUES BERNARD.



A AMSTERDAM, Chez Henry Desbordes, dans le Kalver-straat.

M. DC. XCIX.
Avec Privilege des Eists de Hell, & Weffe.

8. C

# Pautes à corriger dans le mois d'Octobre.

Pag. 457. Lig. 12. Je n'embliepas, lisez Il n'emblie pas. Quarre fighed plus ban, celui de S. Greguire, lisez celle de S. Gregoire.

A MSTERDAM

an in some property dos



# NOUVELLES

DE LA

# REPUBLIQUE

DES LETTRES.

Mois de Decembre 1609,

#### ARTICLE I.

THE JUDGMENT OF THE
ANCIENT JEWISH CHURCH,
Against the Unitarians, &r. C'est-àidite, Le Jugement de l'Ancienne Eille Judaigne, &r.

PRE's que M. Allix à fait voir la purete & la bonté des fources dans lesquelles il veut puifer l'opinion de l'ancienne Eglife Judaïque; il commence 2

' ' Un peut-voir ce vitre plus au long duns nos Nonvelles du mois précédeit, pag. 518.

#### 604 Nouvelles de la République

ce à entrer dans ses preuves au Chapitre VIII. Il fait voir 1. que les Justs qui ont vécu avant Jesus-Christ avoient une Idée d'une pluralité dans la Divinité, suivant en cela certains véstiges de ce dogme, qu'on trouve dans les Livres de Moyse & dans ceux des Prophétes. 2. Que ces mêmes Justspoufsant leus connossances plus losh, de suivant les Idées de l'Ancien Testament, ont reconnu une Trinité dans la Divinité. Il commence par les preuves tirées des Livres Apocryphes, sur lesquelles nous n'insisterons point, puis que ces Livres Apocryphes, sur lesquelles nous n'insisterons point, puis que ces Livres font connus de tout le monde, & qu'il n'y ja personne, qui n'ait pû faire attention aux endroits que Mr. Allix en cite. Seulement remarquerons-nous, qu'assa qu'on ne rejette pas le témoignage des Auteurs de ces Livres, sous prétexte que n'étant pas inspirez, ils n'ont pû établir aucun dogme de leur propre Autorité; notre Auteur, examine avec soim les sondemens qu'avoient ces anciens Justs d'être dans ces opinions, & il les trouve dans les Livres de l'Ancien, Testament, il fait diverses réslexions sur leur, stile & établit divers principes, d'où il conclut, que Moyse & les autres Prophétes n'auroient pû s'exprimer, comme ils ont

des Lettres. Decembre 1699. 609 ent fait, s'ils n'avoient conçu quelque pluralité & même une Trinité dans l'Essence Divine. Ce qui se trouve dans les Livres de l'Ancien Testament sur cet Article a été manié si souvent, qu'il est bien difficile d'y faire de nou-

velles découvertes. Mais M. Allix prouve que l'explica-tion que les Orthodoxes donnent à fespassages n'est point nouvelle, puis qu'ils ont été ainsi entendus des anciens Juiss. Il est vrai que Philm avoue que Moyse a eu pour principal but d'abolir le Po-lythéisme; mais il affirme en même tems, que quoi qu'il foit dit que Dien est un, cela ne doit pas néanmoins ètre entendu par raport au nombre. Il seconneit en effet une génération en Dieu . il assure que Dieu a engendré fon Verbe ou sa Parole; qui par consequent ne peut pas être dite non engendrée, comme Dieu, quoi qu'elle n'aît pas été non plus engendrée comme les créatures. C'est à cause de cette Génération, qu'il l'appelle le Premier-né de Dire. . Il nous dit ailleurs, que Dieu. a engendré sa Sagesse, & que sa Sagesse est la même que sa Parole. Il assure que cette Génération est de toute éternité; puisqu'il dit positivement que la Parole de Dieu est le Fils éter-Cc 3

nel de Dieu. Quand il veut nous aprendre pourquoi Dieu est apellé dans
l'Édriture le Dieu dés Dieux, il ne dit
point que ce soin à chise des Anges,
qui portent souvent le nom d'Elohim
ou de Dieux; mais que c'est à cause
de ses deux Pouvoirs, ce qui acroit été
ridicule, s'il n'eut entendu par ces
deux Pouvoirs, que deux Attributs de
la Divinité.

Cela est, en esset, si éloigné de la pensée de Philon, qu'ilissique, au constraire, que ce sont ces deux Pouvoirs qui ont fait le monde, ou que c'ést par ces deux Pouvoirs que Dieu l'a fait. Que ces Pouvoirs éternels se sont saite voir & ont parlé; comme deux vénicables personnes, Ensin; al enseignes que les deux Cheribins, quiliétoient sur l'Arche, étoient le Symbols de ces deux Pouvoirs.

Il est vrai qu'il avance aussi que c'étoit ou aux Anges ou aux Blémens; que Dien parloit, quand il disoit s'aisse l'homme à notre image; intais il dit en plusieurs autres endroits que Dieuprit sa Parole pour le Compagnon de ses Ouvrages, que l'Homme a été créé à l'image du Logos, ou de la Parole; que c'est la Parole, qui a fait l'Homme.

Quant aux autres anciens Juifs, M. Allix fait voir par les Paraphrases Chal-daïques, que ceux qui les ont compofées ont eu les mêmes idées que Philon, & ont expliqué à peu près de même les passages de l'Ancien Testament qui établissent la pluralité dans l'essen-ce Divine. Il y a des choses bien curieuses dans cet endroit. Il remarque, par exemple, que les Juissétoient si persuadez que la manière dont l'Hi-Hoire de la Création est écrite dans la Genése conduit naturellement à croire une pluralité dans l'effence Divine; au'ils \* défendirent au commun peuple de la lire, de peur que la prenant trop à la lettre, ils ne tombassent dans quelque hérésie sur la nature de la Divinité. Les Talmudistes raportent sur ce sujet une fable digne de quelque attention. Ils disent que Moyse lui-même fut 6tonné, quand Dieu lui dit ces paroles, faisons l'homme à notre image, craignant qu'on n'en inférât la pluralité d'un Dieu, qu'il remontra à Dieu la grandeur du danger, & qu'enfin il ne put fe déterminer à les écrire, qu'après qu'il en eut reçu des ordres réttérez. Cette Fable, toute ridicule qu'elle est, Cc 4 fait

Maiman, Met. Nebech. p. 11. c. 29,

fait voir que les Juis croyoient que cette expression menoit naturellement à quelque pluralité.

M. Aslix remarque encore, que les Peuples de Samarie, qui vivoient du tems de Jesus-Christ, & dont la Religion n'étoit pas dans le fonds différente de celle des Juis, avoient les mêmes idées de pluralité que Philon, & il en allégue pour preuve le Chapitre VIII. des Actes, vers. 9. & 10. où il est raporté que ces Peuples suivoient Simon le Magicien, & disoient qu'il étoit la grande Vertu ou la grande puissance de Dien; ce qu'ils n'auroient pûr avancer, s'ils n'euslent crû qu'outre le Grand Dieu, il y avoit une personne nommée la Vertu ou la Puissance de Dien; à moins qu'on ne veuille dire, que Simon à qui les Samaritains donnoient ce nom, n'étoit pas une personne; mais un simple attribut.

Mais les Juiss n'avoient pas seule-

Mais les Juiss n'avoient pas seulement quelque idée de pluralité en Dieu, ils déterminoient même cette pluralité au nombre de trois; comme le prouve notre Auteur dans les Chapitres X. & XI. de ce Livre. Il y montre que la Trinité a été révélée das l'Ancien Testament, & fait voir ensuite que les Juis l'y ont aperçue. Nous passons le des Lettres. Decembre 1699. 609 premier de ces Articles, qui a été traité par un grand nombre de Théologiens, dont M. Allix ne différe presque qu'en ce qu'il trouve ce Mystère dans plus d'endroits de l'Ancien Testament, que les Théologiens, qui ne suivent

qu'en ce qu'il trouve ce Mystére dans plus d'endroits de l'Ancien Testament, que les Théologiens, qui ne suivent pas les idées de Cocceius. Pour prouver que les Juis ont trouvé la Trinité dans leurs Livres sacrez, il montre qu'ils ont enseigné qu'il y avoit deux Pouvoirs en Dieu, qu'ils distinguent de Dieu, & ausquels ils ne laissent pas de

Dieu, & aufquels ils ne laissent pas de donner le nom de Dieu; que l'un de ces Pouvoirs est le Fils de Dieu, & l'antre le S. Esprit, qu'ils appellent l'Esprit, de Dieu.

Philon paroit posttis sur ce sujet. Il enseigne que Dieu a deux Pouvoirs suprêmes, l'un desquels s'apelle \* Dieu & Pautre le + Seignem; que ces deux Pouvoirs sont éternels, infinis ou immenses, & incomprehensibles. Il est vrai qu'il ne donne pas de nom particulier à ces deux Pouvoirs, mais il paroit assez par ce qu'il en dit, que par l'un il entend le Loga, ou la Parole,

& par l'autre le S. Esprit.

Quant aux Targums, outre le Jehova
fans addition, ils parlent en mille enCc droits

A Déos. † Kúgig.

## 610 Neuvelles de la Republique

droits de la Parole ou du Sebekinab du Seigneur, mot qui fignifie l'habitation Divine. Partout où se trouvent dans l'Hébreu les mots de Jebova ou d'Elobim, Onkelos les rend d'ordinaire dans sa Paraphrase Chaldaïque, par ceux de Parole de Dien.

Il est vrai que ni Philon, mi les autres anciens Juiss n'ont pas eu d'idée bien claire du Mystère de la Trinité; if paroit même que Philon a abandonné ses Hypothéses dans desendroits où il semble qu'elles convenoient parfaitement; comme lors qu'il prend pour le vent, \*cèt Esprit, qui se mouvoit sur les eaux; quoi que les Interprétes. Grecs, qu'il suivoit presque par tout, l'ayent apellé en cet endroit l'Esprit de Dien, ce qui fignisse toute autre chose qu'un air agité.

Pent-être, qu'en cet endroit, comme en divers autres, il a voulu accommoder Moyle aux idées des Philolophes Payens, qui enseignoient que toutes choses étoient composées des quatre Elémens. C'est auss', peut-être, ce qui a obligé les Paraphrastes à fuivre la même interprétation; mais il est sur que les anciens Juis entendoient par

des Lettres. Decembre 1699. 612

cet Esprit, qui se mouvoit sur les eaux, non un simple vent, mais ce même Esprit, qui devoit se reposer sur le Messe, selon la prédiction \* d'/seye.

Les Juifs, qui ont vécu depuis Jesus-Christ, ayant rejetté le véritable Messie, ont été obligez en même tems de changer leurs anciennes idées; & forcez par l'évidence, plûtôt que de trouver la Trinité dans leurs Livres sacrez, ils ont ofé avancer, qu'Abrabans & les autres Patriarches ont adoré non la Divinité, mais un Ange créé, dans les diverses apparitions dont îls ont été honorez; ce qui est manifestement contraire au premier commandement de leur Loi. Il ne laisse pas néanmoins de rester encore quelques traces de cet an-cien Dogme, dans les Ecrits des Juiss, qui ont vécu après Jesus-Christ, comme le prouve notre Auteur dans son Chapitre XI.

Il montre dans le suivant que les anciens Juiss ont considéré la Parole, comme une Personne, & comme une Personne Divine. Socia a avoité de bonne soi que la Parole dont parle S. Jean au commencement de son Evangile est une véritable personne; & son erreur ne consiste à cet égard, qu'en C c 6.

<sup>\*</sup> Chap. XI. verf. 1.

#### 612 Nouvelles de la République

ce qu'il prend cette personne pour un fimple homme. Or quelle apparence y a-t-il, que S. Jean, qui étoit Juif, & qui écrivoit principalement pour les Juis, ait employé ce mot dans un sens tout différent de celui auquel il étoit employé par ceux de sa Nation? Ou si c'étoit là son dessein, pourquoi n'a-t-il pas dit un seul mot pour en avertir, & pourquoi débute-t-il, au contraire, comme un homme qui sait bien qu'il est entendu, & qui parle de choses connues à ceux à qui il é-crit? crit?

crit?

Mais il n'est pas nécessaire de ce raisonnement, on n'a qu'à lire Philon & les autres anciens Juis, pour convenir, qu'ils ont reconnu que la Parole étoit une véritable personne. Philon la fait Coopérateur avec Dieu dans la Création; il l'appelle l'image de Dieu, & dit que l'homme a été fait à l'image de cette image. Il dit que cette Parole a été engendrée de Dieu, ce qui ne peut convenir qu'à une Personne: que c'est cette Parole qui a agi & qui a parlé, dans toutes les Apparitions Divines raportées dans l'Ancien Testament: qu'Elle préside sur tous les Empites du Monde & en dirige les révolutions: qu'Elle est le Médiateur en-

des Lettres. Decembre 1699. 613 entre Dieu & les hommes, & qu'elle le rend favorable à ses Créatures : que c'est Elle qui est le Docteur & le Pa-

steur des Hommes.

Les Paraphrases Chaldaïques suivent les mêmes idées. Elles distinguent presque toujours le Memra ou la Parole du Seigneur, qui répond au Logos de Philon, du mot Pithgama, qui signise un Discours, & qui répond au mot Grec

\* rbêma. Elles attribuent la Création du Monde à cette Parole. Elles disent que e'est Elle; qui parut aux Anciens sous le nom d'Ange du Seigneur. Que ce fut Elle qui sauva Noë, au tems du Déluge, & qui sit Alliance avec lui; qui retira de Chaldée le Patriarche Abraham; qu'Abraham jura par Elle; qu'Elle secourut Ismaël, & Juseph. Que ce fut le secours de cette Parole, que Dieu promit à Moyle, que les Israeli-tes crurent en Elle, de même qu'à Moyle; que ce fut Elle qui les retira. d'Egypte, que ce fut contr'Elle qu'ils murmurérent; que ce fut devant Elle, que marcha le Peuple, pour recevoir la Loi; &c. M. Allix raporte un trèsgrand nombre d'exemples semblables, qui prouvent que les Anciens Juiss ont con-

confidéré la Parole, comme une véritable Personne.

Il avoue, que le mot de Memra en Hébreu est que le mot de memra en Hébreu est que celui, que nous venons de marquer; de même que le mot de Logos en Grec. Mais il foutient ausi, que tous les caractères qui marquent une personne, lui sont si souvent attribuez, qu'on ne sauroit se dispenser de reconnoitre, que les Anciens Juiss ont regardé la Parole, comme une véritable personne.

ble personne.

ble personne.

Vechnerus, qui a tâché de prouver que par le Memra, il ne faut entendre d'ordinaire que les Attributs de Dieu, ses Actions, ses Miracles, ses Apparitions &c. & qui veut que lors que la Création du Monde lui est attribuée, cela ne signifie que la puissance par laquelle Dieu a fait toutes choses; paroit si peu content de cette défaite, qu'il ajoute, que si l'on ne veut pas la recevoir, il consent qu'on entende le mot de Parole au sens Arien, c'est-à-dire, qu'on la prenne pour une Personne créée de Dieu avant le Monde; comme si Dieu pouvoit donner à une Créature, en quelque tems qu'elle ait été formée, la puissance d'en produire d'autres. tres.

des Lettres. Decembre 1699. 614

Le même Auteur avoue qu'en d'autres endroits le mot de Memra fignifie une personne, mais il prétend que c'est un Ange créé. M. Allix resute sort au long cette pensée, & fait voir que dans l'hison & dans les autres anciens Juiss, le mot de Parole fignise une personne incréée, à qui le nom d'Auge n'est donné, qu'à cause de l'emploi dont elle est chargée. Il est verai qu'il apelle quelquelois les Anges \* Logons au pluriel; mais il parle ailleurs du Logos au singulier, & fait voir par ce qu'il en dit, qu'il le reconnoit pour le Créateur des Anges, & par conséquent pour le xéritable Dieu

ritable Dieu.

Les Fargums parlent de même de cette Parole, comme d'une Personne Divine; puis qu'ils lui attribuent la Création des hommes, & l'Adoration; qu'ils disent que c'est Elle qui a donné la Loy, & qui s'apelle Jehova dans la Présace de cette Loi : les mêmes Targums distinguent positivement la Parole, des Anges; puis qu'ils les représentent comme des Envoyez de cette Parole, & qu'ils disent qu'elle en étoit accompagnée lorsqu'elle donna la Loi. Ils nous aprennent qu'Elle est affise sur un Trône élevé & qu'Elle entend les

### 616 Nouvelles de la République

priéres du Peuple, proprietez, qui ne peuvent convenir qu'au véritable Dieu. Dans les \* trois Chapitres suivans, M. Allix fait voir, que les anciens Juis ont raporté à la Parole toutes les Apparitions divines dont il est parlé dans l'Ancien Testament. Philon enseigne rancien l'estament. Pinson enseigne que ce sur la Parole, qui apparut à Adam, à Jacob, & à Moyse; quoi que les Livres de ce Législateur marquent simplement que ce sur un Ange; ce sur cette même Parole, selon le même Just, qui apparut à Abraham; qui promit un fils à Sara dans sa vieillesse; & qui empêcha ce Patriarche d'immoler ce Fils. Fils.

Fils.

Pour ce qui concerne les Targams,
M. Allix remarque, i. Que tout ce
qu'on y lit à l'égard de ces apparitions,
est conforme à l'opinion générale de
l'Ancienne Eglise Judarque. 2. Qu'on
peut justement soupconner ceux qui
ont les premiers publié ces Targums,
d'en avoir retranché diverses choses,
qui ne s'acommodoient pas avec la nouvelle méthode & les idées de leurs dérniers Ecrivains. niers Ecrivains.

. Il en reste néanmoins assez dans ces Paraphrases, pour en conclurre, que

ceux qui en sont les Auteurs ont en la même opinion de ces apparitions, que Philon, comme M. Allix le fait voir sort au long. Il montre aussi que l'Ancienne Eglise a regardé la Parole, comme son Souverain Seigneur, & le Roi du Peuple d'Israël. Il allégue à ce sujet la Paraphrase Chaldarque sur le 6. verset du XXIV. Chapitre du 2. de Samuel; où l'on lit, que je sois livré entre les mains de la Parole du Seigneur; parce qu'elle est pleine de misérisorde; au lieu qu'il y a simplement dans le Texte Hébreu, que je sois livré entre les mains du Seigneur, & c.

entre les mains de la Parole du Seigneur; parce qu'elle est pleine de misérisorde; au lieu qu'il y a simplement dans le Texte. Hébreu, que je sais livré entre les mains du Seigneur, Esc.

II. APRE'S avoir expliqué, de la manière qu'on vient de voir, l'opinion de l'Ancienne Eglise Judaique sur la Trinité, M. Allix entreprend de pronver que cette même Eglise a employé la notion de Logos ou de Parole, en parlant du Messie qui lui avoit été promis, c'est-à-dire, que le Messie devoit être cette Parole dont il étoit parlé dans être cette Parole dont il étoit parlé dans l'Ancien Testament, & par conséquent une Personne Divine; c'est ce qui fait le sujet des trois Chapitres suivans. Il montre 1 que le mot de Memra ou de Logos est employé pour celui de

<sup>\*</sup> Les XVI. XVII. XVIII.

#### 618 Neuvelles de la République

Messe dans divers endroits des Ecrits des Anciens Juifs. 2. Qu'ils ont reconnu que le Messie devoit être le propre Fils de Dieu. : 3. Que le Messie est représenté dans l'Ancien Testament, comme étant le Jehovah, qui devoit venir, & que l'ancienne Synagogue étoit de ce sentiment. Il fait voir en particulier sur ce dernier article, que les Targums raportent au Messie, ces pa-toles de Jacob, \* O Dien j'ai attenda vetre falut. & celles du Pseaume LXXX. verf. 3. O Dien fuites luire vo-tre face far nous, & nons serons sanvez; d'où il conclut que ceux qui en sont les Auteurs ont crit que le Messie étoit le véritable Dieu. Il prouve, de même; que les Juiss ont appliqué constamment au Messie + les Prophéties de l'Ancien Testament, oir Dieu est représenté comme le Roi & l'Epoux de son Egli-G.

Puis que du consentement des anciens Juiss le Messie devoit être le Jebovab, c'est-à-dire, le véritable Dieu, il n'est plus nécessaire, pour lever le scandale des Juiss modernes, quand ils nous vovent

<sup>\*</sup> Genof. XLIX. 18.
† Comme, par exemple, Ofée II. 19.20.
Pf. XLV. 7----11, Sc.

voyent adorer Jefus-Christ, de recousir à l'opinion insoutenable de quelques Sociniens de ce tems, qui ont osé a-tanter que Jesus Christ no devoit pas être adoré, opinion qui seroit desa-voitée par Socia lui-même, lequel poussa vigoureusement de sontems ceux de ses Sectateurs, qui se jettérent dans cetteextrêmité. Des qu'une fois on aura persoadé aux Juiss, que le Messie devoit être le Dien Souvernin ; ainst que l'établiffent les paffages qu'on vient d'al-leguer, l'adoration s'enfuit de pleir dooit. Que fi les Juifs étoient aufli difficiles fur l'adoration du Messie, que certains Millionaires du bas étage, qui demandoient aux Reformez des pullages formels pour l'établiffement de leux destrine, MM: Allix lear en fournira? Nous n'en alleguerons qu'un seul tire du Pseume XLV que le Fargum aplique au Mestie, il est le Seigneur, adorex-le. Peut-être qu'un Socinien dira qu'il ne s'agit en cet endroit & dans les aurres de même nature, que d'une adoration civile; mais cela ne peut sublister avec la foi, les vœux, les priéres, & les facrifices, qu'on ne peut pratiquer qu'envers le véritable Dieu, & que l'Ancien Testament veut qu'on

qu'on pratique à l'égard du Messie, comme M. Allix le prouve fort au

long.

Il montre dans le Chap. XIX. que le Nouveau Testament a constamment suivi les idées de l'ancienne Eglise Judaïque. & que tout ce qui y est en-seigné suppose nécessairement ces sidées, à moins qu'on ne veuille dire que les Auteurs de ces Livres ont parlé pour, n'être pas entendus. Il pareit, en es-tet, que les Juiss enténdirent très-kon-tent les Christ. Et que leur disconte vent Jesus Christ, & que seur dispute. ne roula point sur la Thése, c'est-àdire, sur les qualitez que devoit avoir le véritable Messe; mais seulement sur l'hypothèse, c'est-à-dire, sur ce que. Jeus-Christ prétendoit être ce Messe, ce dont les Juis ne vouloient pas convenir.

M. Allix prouve la même chose des. Apôtres & des premiers Chrétiens dans le Chapitre XX. & montre dans le XXI. qu'après Jesus Christ même, les Auteurs Juis ont encore employé les mêmes principes fur lesquels lui & ses Apôtres apuyotent les discours qu'ils faisoient à cette Nation.

III. APRE's avoir expliqué les sen-timens de l'ancienne Eglise Juive, & fait voir leur conformité avec ceux des

... Chat-

dus Leutres. Decembre 1699. 621

Chréciens Orthodoxes, M. Allix employe quatre Chapitres à répondre aux Objections qu'on peut faire contre ce qu'il a avancé.

qu'il a avancé.

1. La première qui se présente, c'est que, selon la remarque de s. (a) ChryJostone, quoi que Jesus-Christ déclarat
un il étoit Dieu, & se donnat le mon
de Eils de Dieu, il ne s'est jamins
néanmoins donné celui de Dieu direchement; ce qui paroit sort étrange,
s'il est vrai que la doctrine de la divinité soit la base de toute la Religion
Chrétienne, et que les Juiss ayent crit
ique le Messie devoit être le véritable
Dieu.

M. Allix répond 1, Que Jesus-Christ en usa ainsi, de peur que les Juis ne vinssent à revoquer en doute la vérité de sa nature, humaine. S'il ent dit qu'il étoit Dieu, que Peuple si accouranté aux apparitions diviner, n'auroit point manqué de douter de la vérité de l'Incarnation. & de porter le même jugement du corps du Seigneur, que des autres corps dont Dieu s'étoit servi, pour se rendre visible aux anciens Patriarches. 2, Jesus-Christ-ne vouloit point irriter les Juis, qui

(a) Kom. L. Honel, 32, 111

## 613 . Noavellesado la Republique:

frandalisez de sa bassest, l'auroient ses béausemp plus, si dans cet état al'humiliation, il se sau donné sans détour le nom de véritable Dieu. 3. Diverses Prophéties qui avoient été faites devant être accomplies en Jesuschrist, il faloit qu'il no se sit connoitare que par dégréz, pour donner lieu a lour accomplissement. Il étoit plus à propos que les Juss tirassent d'euxmèmes la conséquence de la Divinité de Jesus-Christ, des discours qu'il leur mémes la conséquence de la Divinité de Jesus-Christ, des discours qu'il leur mémes la conséquence de la Divinité de Jesus-Christ, des discours qu'il leur mémes la conséquence de la Divinité de Jesus-Christ, des discours qu'il leur mémes la conséquence de la Divinité de Jesus-Christ, des discours qu'il leur mémer sur le les anciens font grand cas; c'est que les anciens Auteurs Juiss attribuent au Lega ou à la Parole, ce que l'Existence advent avoir été dir ou liait par un Ampédants de ceptames apparations; d'où 41 sist, ou que ces juiss se font trompez, ou que par le Legas fendalilez de la baffelle à l'autoiént de font trompez, ou que par le Legus on ne done pas entendre une Parole miwate, ou , une personne divine. S. Estano, par exemple, dit que ve fut un Ange de Seighous; qui pirut à Moyle dans le buillon; Et les Emirains iluifs pissinem celt Ange spur le Paso-le de Dieu. M. Allix fait diverses remarques, pour dever vette difficialté: après

# des Lettres. Decembre 1699. 623

après quoi il répond, que le nom d'Anage marque souvent un emploi, êc non la nature de celui à qui oe nom est donné; que le Logos est apellé l'Ange du Seigneur, parce qu'il faison les sonctions de son Envoyé. Il confirme ette réponse par divers passages où le nom d'Ange est donné au Messie, pour la raison que je viens d'alleguer. L'explique aussi ceux de S. Paul, où il est dit que la Loi a été donnée par les Anges.

3. Mais l'Objection far laquelle on infifte le plus aujourd'hui, c'est que Philon, les Paraphrastes Chaldasques; & les premiers Chrétieus ont puné ce qu'ils ont dit de la pharalité des Perfonnes divines dans les Écrits des Platoniciens. M. Allix prend un trèsguad soin de répondre à cette objection, & de dissiper tous les ausges, qu'on à répandus sur une matière si importante. Voici quelques unes de

fes semarques.

(1.) Quand Philos auroit été Platonicien, comme on le précead, le caufe des Amicaises n'en feroit pas moilleures pance que, quels que suffere les felutamens des Grees foir les mattire disvince de les sur aprils les avoient april de Pharteners System de Nation, que

#### 624 Nouvelles de la République

vivoit long-tems avant Platon, & qui fut maître de Pythagore. Celui-ci, qui fut suivi de la plupart des Grecs, avoit voyagé en Egypte, en Arabie, & en Chaldée, après avoir eu pour maître Pherecydes. Plotin confesse ingénument que les trois Hypostases n'étoient pas de l'invention de Platon, & qu'on les connoissoit avant lui, ce qu'il prouve par les Ecrits de Parmewide, qui avoit traité cette matière. Parmenide avoit apris cette doctrine des Pythagoriciens, & il est fort pro-bable que leur Maître la tenoit de quelques Juiss avec lesquels il avoit conversé en Egypte.

- (2.) En second lieu notre Auteur avoué que Philon a été comparé à Platon quant au Stile & à cette vive éloquence, qui fait qu'on admire encore aujourd'hui les écrits de cet ancien Philosophe. Mais, du reste, il pasoit si peu versé dans les écrits de Platon, qu'il en allégue souvent les sentimens sur la foi d'Aristote.

(3) En troisième lieu Platon parle si obscurément de la Trinité, qu'il est étonnant que quelques Chrétiens ayent voulu se servir de son autorité pour la prouver. Il y a apparence qu'il en avoit apris quelque chose en Egypte; mais

mais ce qu'il en dit ne fauroit être plus

confus.

(4.) En quatrième lieu cette opinion de la Trivité des Personnes n'est point fondée sur la raison. Il saut ou qu'elle ait été révélée de Dieu ou inventée par Platon, ou par quelques autres de qui il la tenoir. Mais tant s'en saut que les Platoniciens crussent que leur Maire en sur l'Inventeur, que Proclat assurée que c'est une (a) Théologie en voyée de Dieu même. Numenius sameux Platonistes qui vivoit sous les Amonins se par consequent du tems de Justin Muroy, (b) assure que Pléton avoit apriste des Hébreux.

apris sa dostrine des Hébreux.

(4.) Enfin ce qui protive, que Philon n'avoit point puisé ses sentimens dans Platon, c'est que la doctrine de ce Philosophe avoit beaucoup perdu de son autorité du tems de Philon, Arastosa, Zonon, Epicare & les Pyrhoniens avoient établi leurs opinions

für les retries des opénions Platonicientes.

Pour ce qui concerné les Paraphraftes Chaldarques, M. Allix he voit pas
Dd com-

(a) Binneumen Siebay (a. 100 (b) Theodoret , dans fon 1. Strin. const.

## 6.6 Nonvelles de la Répablique

commention les peut soupconner d'ar voir été imbus d'idées Platoniciemes Il fait vois qu'on teouve dans leurs Paraphrases des apprehiens qu'on chero cheroit inutilement dans Platon; et que l'Auteur que le notre a principalement en vué de refater trouve si conformes, aux idées, des Chrétiens, qu'il s'est imaginé qu'ils les y avaient inférées, i Mais comment croire, d'ailleurs que les Justs ayent été si débonnaires, que de permettre que les Chrétiens leurs Ennessis, sourrassent dans leurs livres des passages sontraires, à leurs opinions & favorisant le Christianismes leur intelligence n'ast passasses giandes pour s'accorder jamais sur une tel article, une le

Quant aux Apôtres & aux autres Ecrivains facrez da Nouveau Testament il y a encore moins de vraisemblance qu'ils ayent tiréoleurs dogmes & leur langages des Ratoniciens & Jean, par exemple qui austral qui aparement de Leges ou de Parele étoit an Rêcheur du Jac de Tiberias qui aparemment p'avoit pas plus suit parlet de Platon ou de ses Disciples, que de Descartes ou de Gassendi. S. Paul & S. Luc étoient plus la vais, mais on ne voit pas, qu'ils ayent jamais employs

des Lettres. Decembre 1899. 627 dans leurs prédications l'autorité de Platon. Les premiers Chrétiens n'étoient pas plus Platoniciens, que les Apôtres, & ils déclarent tous, qu'ilsont puisé la doctrine de la Trinité dans l'Evangile; & non pas dans les Ecrits de ce Philosophe.

L'Auteur qui a écrit Dissertatio de Verbo, vel Sermode Dei, cuisus creberrimo sit mentie apud Paraphrastas, Chaldaos, & c. prétend que par le Logos, ces Paraphrastes ont entendu les Décrets de Dieu, ses Commandemens, of confidentique intérieures. ses consultations intérieures, ses promesses, son alliance, ses sermens faits. aux Astraelites, ses desseins de punir out de faire du bien; les Révélations saites aux Prophétes, sa providence envers les gens de bien; & en un mot la parole par laquelle Dieu promet ou menace, & déclare cu qu'il a résolu de faire. M. Allix soutient que la prétention de cet Auteuri, que le mor de Logo ne se presed jamais pour une perfonne dans les Paraphrastes Ohaldarques, est famile, & insoutenable; il a allegué plusieurs exèmples contraires dans tout ce Livre, & il fait voir par divers autres, que la Parole est for-mellement distinguée des Décrets de Dieu, de les commandemens, &c. 4. Une

4. Une autre objection des Sociniens: contre ce qu'a établi notre Auteur, c'est que les Chrétiens ne se sont point avisez de citer le Targum contre les Juis, avant Petrus Galatinus, qui vivoit au commencement du l'eizième siécle. Mais posé que cela sut vrai, quel avantage pourroient-ils en retirer. Peut-être n'étoient-ils pas affez favans pour faire nfage de ces Livres. Mais la supposition même est fausse, Origeme contre Gelfe, parle d'une dispute entre un Juif & un Chrétien, où l'on voyoit le Chrétien disputer contre le Juif par les Ecritures Judarques, & lui-montrer que les Oracles où il est parlé-du Mellie conviennent à Jesus-Christ. M. Allix croit que ces Ecritures Ju-da ques n'étoient autre chose que le Targum.

paine dans cette matière, c'est de comprindre, pourquoi s'il est viais comme on l'a établi, que les anciens Jussayont et des Idées de la Trinité & de la Divinité du Messe; ceux qui ont vécu depuis Jesus-Christ se sont posez à co-même. Dogme de la Trinité comme à un Dogme, qui détruisoit l'unité d'un Dieus Il est certain que Tryphon, contre lequel dispute Justin Mardes Lettres. Decembre 1699. 629

Martyr, croyoit que le Messie ne seroit qu'un simple homme, & il paroit par le Livre d'Origéne, que nous àvons déja cité, que c'étois aussi la Popinion des Juis de son tems.

en confessant, que quelques connoif-fances que les Juis ensient de ces do-trines, elles n'étoient pas si pures & si claires, qu'elles ne sussent mêlées de diverses erreurs.

2. Secondement, que quelques confuses que fussent ces idées, les Jusses qui se faisoient Chrétiens suivoient en cela leurs principes, & s'apuyoient de la doctrine enseignée dans leurs Livres, pour autorifer leur changement. On en a une preuve bien évidente dans la Dispute de Justin contre Tryphon; car Inpute de juitin contre Tryphon; car fustin ayant allegué les passages de l'Ancien Testament, où Dieu apelle le Messie son propre Fils, le Dieu tout Puissant, & qu'on doit adorer, Try-phon ne dispute pas sur l'explication de ces passages, mais seulement sur l'aplication, que Justin en fait à Je-fus-Christ.

3. En troisseme lieu, les Juis pré-venus de la pensée d'un Messe, qui seroit un grand Monarque, & scanda-lisez de la bassesse aparente de Jesus-Dd 3. Christ

. ..1.)

Christ & de ses Apôtres, furent par la même empêchez de voir la conformité qu'il y avoit entre ce Messie promis &

leurs anciennes idées. 4. En quatrième lieu les Juifs qui vivoient immédiatement après Jesus-Christ ayant dessein de justisser la senenvoyérent, avant la destruction de Jérulalem, des hommes d'autorité, dans toutes les Synagogues qu'ils avoient par tout le monde, pour les obliger de souscrite à l'anathème qu'ils avoient prononcé contre Jesus-Christ & se Disciples les Disciples.

5. En cinquiême lieu, peu de tems après la première publication de l'E-mangile, les Juits commencérent à dif-famer d'une manière horrible la naif-lance de Jeius Chrift, sa vie et sa con-duite ; ils en néerent de même à l'égard de ses Apôtres; & quelques fausses que fussent pas de trouver créance parmi le peuple, & de l'obliger à décrier le Christianisme.

6. En fixième lieu, la trop grande vénération que quelques Chrétiens eurent pour l'instrument de la passion du Seigneur, porta encore les Juis à le décrier davantage, & à le dissamer

## der Lettres. Decembre 1699. 632

partout, comme un criminel, qui noti content d'avoir justement subi la mort, avoit obligé les Disciples à adorer la croix, à laqueste il avoit ére atta-

grandes disputes qui s'élevérent parmi les Chrétiens sur la personne de Jesus-Christ, & sur ses deux Natures, four-Christ, & iur les deux Natures, four-nirent aux Juis de violens préjugez contre l'Evangile. Joignez à cela qu'ils ont avoire eux-memes, que dans leur dispersion ils avoient perdu la connois-fance de divers mystères de leur Reli-gion. Après toutes ces remarques, il n'y a plus lieu d'être surpris, que les Juiss Cabalistiques; les seus qui ort conservé que sque idée des sentimens de leurs ancèrres, foient en si petit nom-bre parmi eux; et que le plus grand nombre des Dockeurs Juiss, reçoive dans ses disputes avec les Chrétiens sur la Trinité et sur la Divinité du Messie, des explications & des sociales contraires à l'Ecriture. Puis qu'on a vû parmi les Chrétiens des gens qui se sont jettez dans des égaremens monstrueux &c entiérement opposez à l'Evangile, peut - on être surpris, que les Juiss, violemment prévenus conte le dossine Evangile, ayent abandonné la doctrine

632 Nouvelles de la République de leurs Ancêtres, parce qu'elle le favorisoit?

M. Allix employe fon Chapitre XXVI. à montrer que ce n'a été que pour mieux se défendre contre les Chrépour mieux le défendre contre les Chré-tiens, que les Juiss ont cherché de nou-velles explications à tous les passages de l'Ancien Testament, qui les incom-modoient. Il montre dans le XXVII. que les Sociniens, combattant la do-drine de la Trinité & la Divinité du Seigneur, vont beaucoup plus loin que les Juiss, & se rendent peu propres à travailler à leur convertion. Toutes les remarques contenuës dans ces deux derniers Chapitres méritent d'être luës mais aous ne nous y arrêterons pas, de peur d'être trop longs. Par la même railon nous nous contenterons d'avertir que M. Allix a mis à la fin de son Livre une Differtation sur l'Ange qui est appellé le Rédemteur dans le Chapitre XLVIII. de la Genése, sans entrer à cet égard dans aucup détail.

#### ARTICLE IL

ME'MOIRES DU CHEVALIER DE BEAUJEU. Contenant ses divers Voyages, tant en Pologne, en Alle-magne qu'en Hangrie, avec des Réla-tions particulières des Affaires de ces Pays-là, depuis l'année 1679. A Am-flerdam, chez les Héritiers d'Antoine Schelte. 1700. in 12. pagg. 496.

L y a déja quelque tems que ce Li-vre paroit à Paris; mais il étoit peu connu dans ces Provinces, avant l'Edition dont nous nous servirons dans cet Extrait. On ne sauroit presque douter, que ces Mémoires ne soient du même Auteur, que les Anecdotes de Pologne; quoi que le premier de ces Livres soit attribué à M. le Chevalier de Beaujeu & l'autre à M. Dalerac. On doit même regarder les Mémoires, comme un premier Volume des Antedotes, lans quoi il semble, que ni l'un ni l'auere de ces Ouvrages ne soient parfaits. On.

Väyte, on l'Emmais dans les Nenvelles de Mai. pag. 504.

On trouve dans l'un, comme dans l'autre, quelques faits historiques bien-démêlez, & raportez souvent fort disséremment de ce qu'on en lit dans les Rélations qui ont paru ci-devant: mais ce qu'il y a surtout de remarquable dans ces Mémoires, c'est une description, qui paroit fort exacte & bien entendue, de tous les endroits par où M. de Beaujeu a passé dans ses divers Voyages. Si tous les Voyageurs avosent été si habiles & si exacts qu'il le paroit, la Géographie seroit beaucoup plus parsaite qu'elle n'est.

I. Ces Mémoires sont divisez en

qu'elle n'est.

I. CES Mémoires sont divisez en trois Livres, & chaque Livre en quatre Chapitres. Le premier Livre, outre la Présace contenue dans le premier Chapitre, comprend le premier Voyage de l'Auteur de Paris à Dantzic par mer; ses anciennes limites du Royaume de Pologne, & son Etat présent; la Description du Duché de Prusse & de celui de Mazovie en général, avec la route de Dantzic à Warsovie.

L'idée, que nous donne l'Auteur, dans son sécond Chapitre, du dernier Duc de Mecklembourg, n'est pas son avantageuse à ce Prince. Son unique occupation à Patis étoit d'aller à l'Opera, & à la Comédie, de se prome-

## des Lettres. Decembre 1699: 6

ner fur le Pont-neuß, dans la rue S. Homord, & dans les autres quartiers fréquentez de la Ville, où il aimoit à se faire voir, persuadé par ses gens, que le Peuple étoit charmé de sa mine & de son cocher étoit fait à rette allure. En sortant de l'Hôtel, il menoit promener le Duc partout Paris, sans slui demander où il vouloit aller; & le débarquoit ensuite à l'Opera, ou à la Comédie, selon le jour. En sorte qu'à la longueur du tems, les chevaux auroient pn mener le carosse en un besoin.

Le personnage que nous avons vu faire à ce Prince durant son séjour à la Haye, rend fort probable ce que dit notre Auteur du personnage qu'il fai-soit à Paris.

Le portrait que fait l'Auteur des femmes de Danemarc est beaucoup plus agréable, que celui du Duc de Mecklebourg. Les vilageoises y sont communément fort jolies. & les: jeunes filles y ont presque toutes un air dégagé, des manières égrillardes, & une Physionomie fine. Avec cèt agréable entregent; les Danoises ont encore un teint admirable, moins blanc à la vérité que celui des Angloises, mais plus vif; les yeux bleus sans être languissans, & les che-Dd 6

veux du plus beau cendré qu'on puille imaginer. Elles les étalent sur de grands bourelets; comme on failoit autrefois en France. Ce sont des tresses blondes, propres à faire dire mots nouveaux à un Poete amoureux. La verte des Danoises, ajoute notre Auteur, car dans un endroit si délicat, il est bon d'avertir, que c'est lui qui parle & non pas nous; la vertu des Danoises, dit-il, femble être faite pour leur beauté; c'est-à-dire, qu'elle en permet l'usage; & ne-sourre pas que ce soit un trésor inutile; ce n'est point toutesois en elles une inclimation viciense; dest une facilité noncha-lante; & je suis persuade qu'elles péchent seulement, pour n'avoir pas la surse de se désendre de laisser péchen les hommes.

Peu de pages après ce portrait des Dames Danoiles, notre Auteur nous donne un détail exact des desseins du Roi de Suéde sur la Prusse Ducale durant la dernière guerre entre ce Prince & l'Electeur de Brandebourg; & démêle les raisons pour lesquelles l'Armée que la Suede avoit assemblée en Livonie; pour cette expédition, suffitôt qu'elle sur arrivée. La principale cause de ce mauvais succès sur la lenteur des Suédois,

des Lestres. Decembre 1699. 637 qui après que le projet eut été formé, demeurérent deux ans à assembles leur demeurérent deux ans à auemores seur Armée; ce qui fit que le Roi de France, qui devoit en favorifer l'exécution, le laffa de payer des Troupes, qu'il assoit fait lever en Pologne pour cet effet. Hi y eut plusieurs autres contreteurs, qui ne sont point venus à la connoissance du Public, & qu'on pourra lire dans ces Mémoires.

lire dans ces \* Mémoires.

L'Auteur nous explique aussi la véi titable cause du soulévement des Cosaques contre la Pologne, qui a entrainé après soi la perte de toute l'Ukraine. Ces Peuples malcraitez par les Seigneurs Polonois dont ils étoient Vasfaux, s'en étoient plaints inutilement par plusieurs Députations au Roi Ladislas IV. Enfins'étant jettez encore une fois à les pies, pour implorer sa justice & sa prote-Stion: ce Prince, irrité en secret contre la République, qui venoit de l'obliger à casser son Armée, songea plutôt à aigrir les Cosaques, qu'à les faire entrer dans leur devoir; et ne leur sit point d'autre réponse que de leur dire avec rudesse : Est-ce que vens n'avez point de sabres? Les Députez, tout joyeux de la permission tacite de se ven-ger qu'on leur accordoit, remerciérent Dd 7

Roi , & mirent da main à l'esuvregloge tems après.

Un moulib sité: à un Paysan par un nuilhomme sut le signal de la revol-

Les Cosaques massacrérent tous les plonois; & gagnérent plusieurs bailles sur eux, où ils sirent périr plus
vint-mille hommes à la fois. Ils
pellérent ensuite à leur secours les
artares de Krimée leurs voisins, dont
r n'avoit jamais ou parler en Pologne
ant ce tems-là. Les: Turcs vinrent
core apuyer les révoltez, & ravagént à l'envi toute l'Ukraine; à la rerve de quelques connées à droite &
gauche du Boristhéne, sauvées par les
loscovites, qui s'en sont emparez.

La ville de Dantzick est sous la otection de la Pologne; mais elle libre & Anséatique se gouvernant se gardant elle-mame. Elle paye

ibut au Roi de Pologne, qui a sneole tiera: qu le cinquiême dans les ouanes & droits du port. Mais Elle ferme elle-même ces droits du Roi, our ne pas le lausser entrer dans le déil & la connoissance du provenant, es affaires des Habitans vont en derer ressort par devant le Grand-Chanlier de Pologne, ce qui les oblige de nir en Cour un des Secretaires de la des Lettres. Decembre 1699. 639.

Ville, pour résider auprès du Roi & veiller à leurs intérêts, en même tems qu'il sollicite les affaires des particuliers: Il n'y a qu'une seule Imprimerie en Pologne, qui est dans l'Abbaye d'Olive célébre par la Paix qui s'y concluten 1661. Mais il n'y a dans tout le Pays ni postes, ni chevaux de Loua, ge, ni caroffes publics, ni coches, ni bateaux; ces fortes de Voitures publiques sentant la maltote, selon le genie Polonois, & nuisant à la liberté, que ces Républiquains étendent jusques à ne pas vouloir, fortifier leurs villes, rétablir les chemins, & paver les rues; parce qu'il faudroit lever un impôt pour en faire la dépense, Pour des cabarets; on ne sait ce que c'est en Pologne, en forte que chaque Voyageur est tout enfemble l'Hôte, l'Hôtellerie, & le Voyageur. Sa voiture doit lui fournir le nécessaire, lit, provisions, utenciles, cuisine, & cuisinier, seulement trouvet-on de tems en tems certains grands bâtimens de bois appellez Cartchemas, où l'on loge pêle-mêle, & où l'on vend du foin & de l'avoine pour les che-vaux, & de la biére, pour les Voyat geurs. ...

II. Le second Livre de ces Mémoir res contient la Description de la route

de Warsovie à Leopol & autres lieux des environs en Russie; du Voyage de la Cour de Pologne à Warsovie, & la Relation de la Convocation, qui y su tenuë en 1680; le Voyage de Warsovie à Dantzic par la Vistule, & celui de Dantzic en France partie par mer,

& partie par terre.

L'Auteur prétend que c'est un Préjugé que de croire, que le Paysan est
ésclave en Pologne. Il est vrai qu'on
ne compte le revenu d'un Seigneur, que
par le nombre de ses Vassaux; mais
c'est à cause de la taille qu'il en exige
& des corvées qu'il en tire, ce qui épargne au Gentilhomme l'entretien des
valets & des charruës; mais pour les
subsides de l'Etat & ses besoins de la
République, le Paysan n'y contribue
en rien; c'est le Seigneur, le Gentilhomme particulier, & l'homme d'Eglise, qui composent les trois Etats du
Royaume, & qui en suportent la déper se.

Hest vrai encore, que le Manant ne peut quitter son Seigneur, pour s'aller établir chez un autre, & que s'il le fait, on le reclame comme un Déserteur. Outre cela le Seigneur peut tuer impunément son Paylan, en donnant dix scus à sa famille, parce qu'on suppose

qu'il

du Lettres, Decembre 1599. 641
qu'il y perd plus que personne, en diminuant d'un sujet son revenu & son
vilage. Mais on devroit aussi supposer, que la passion de la colére l'emporte souvent sur la vue de l'intérêt,
& que c'est terriblement exposer lavie
des Sujets, que de donner un tel droit
à ceux dont ils sont les Vassaux.

On voit à la page 184. & dans les suivantes un portrait bien affrem de l'ignorance des Peoples de Pologne sur le fait de la Religion, Bedes desordies de leurs Conducteurs. Un Prêtre Misfionaire de S. Lazare raconta à l'Auteur, que dans tous les lieux où il avoit fait sa Mission, il n'avoit trouvé personne, qui eut jamais our parler de la Trinité; que lorsqu'il voulut l'empliquer aux Paylans, il le fervir de la comparaifon d'une chandolle composée de fuif, de mêche, & de lumière, qui sont un tout de trois parties différenses, comme la Trinité un feul Dieu de ttois Personnes. Après s'être bien tourmenté là-deflus; et que les Paysans eu-rent répondu qu'ils comprenoient fort bien la chose; il en interrogea un des plus huppez, lequel répondit, fans balancer, à la question qui lui fut faite : Qu'est-ce que la Trinite? C'est une thandelle.

C'est une suite de l'ignorance des Pasteurs, qui savent tout au plus lire & écrire & un peu de latin, & voila tout; & de la négligence des Evêques, qui ne sont jamais de visite : outre qu'il y salune infinité de vilages sans Cu-

Les Prélats s'adonnent à la débauche sans retenue. M. de Beaujeu a vû l'Eseçue de Cracovie faire la cérémonie d'un mariage à la Cour au fortir d'une débauche. Ce Prelat enluminé de vin, St. rempli de viandes chanceloit à tout moment, bégayoit au moindre mot, & se rendoit ridicule par mille contenances indignes de son caractére. Quand il s'agit de liretes priéces dans le Miffel qu'on lui préfents, il chercha les lunettes dans la moche "Ett y trouvant fa bague, qu'il prit pour les lunettes ; 1 fe la mit sur le nezes fui un demi quart d'heure à tâcher de la faire entrer, ce spi fit rire toute l'Assemblée, où le Roi-& la Reine éroient présens. On voit qualquefois ces Exeques en chapeaux gris bordez d'or & de foye verte, en rubans; en foutanes bleues. L'Auteur en a même vû ôter leur foutane, & paroitre en pantalon rouge dans un bal au milien des Dames, où ils dansoient, cajoloient, & contoient leurs

des Lettres. Decembre 1699. 643 leurs raisons, comme les Courtisans les plus libertins.

HI. Le troisseme Livre parse du second Voyage de l'Auteur en 168 r. de Paris à Warsovie par la Basse Allemagne; de la Diéte générale de Pologne, & de la manière d'y traiter les affaires; de la Maison du désunt Roi & de la Reine Dotiairière de Pologne, avec quelques particularitez des contumes su Pays; & de ce qui se passa à la Diéte générale assemblée à Warsovie en 1683.

. A l'occasion de la Paix conclue à Olive, l'Auteur donné une Relation allez étendue de la guerte qui la prétéda. Il nous aprend que Charles Gus flave Roi de Suéde avant réfolu de fonger pout de bon à s'aquérir la France. Bonn laquelle il avoir su jusques alors une haine lecréte, fut fort aile de voir; que le Roi-tres Chrétien l'ayant prévenu, lui avoit envoyé le Chevalier de Tralen, charge d'un présent confis dérable. Ce Prince voulur reconnoitre cette libéralité, & en faire une au Roi de France de cent piéces de canon. Mais l'Envoyé, qui avoit plus à cœur les intérêts du Cardinal Mazarin, que ceux de son Maitre, fit comprendre au Roi de Suéde que le chemin le plus - 보고기 court

court pour parvenir à son but, étoit de s'adresser uniquement au Cardinal Mazarin, & de ne faire qu'à cette E-minence les présens qu'il destineroit en échange de œux que la France lui à-voit envoyez. Le Roi de Suéde goû-ta ce conseil, & changea les cent pié-ces de canon de fonte en cuivre sin, dont le Chevalier lui dit que le Cardinal vouloit faire couvrir son Palais, à la manière des grands Seigneurs de Syéde. Le Cardinal recompensa ce préfent d'un subside de deux cens mile écus, aux dépens du Roi son Maître, & cette somme ne contribua pas peu à empêcher la chute du parti Suédois, qui sembloit être prochaine. C'est ainsi que sont servis les Princes, qui ont des réinfilres intéressez, ansquels ils ont leisé prendre une trop grande autorisé. Ce n'est plus à eux qu'on fait la cour, mais à leurs Ministres, parce qu'on est perfinadé que c'est le seul moyen de zénsir. Le Chevalier de Trelon ne perdit pas ses peines dans cette occasion; au lieu qu'il n'auroit, peut-être, rien fait pour sa fontune, s'il n'eut eu en yué que les intérêts de son Souverain. Il y a divers autres traits d'Histoire sort curieux répandus en plusieurs endoits de ces Mémoires.

L'Au-

L'Auteur explique auffi avec beaucoup de netteté la forme du Gouvernement de Pologne, & tout ce qui
concerne les grandes Diétes de cet Etat. On ne s'étonnera pas que ces Afsemblées se séparent d'ordinaire sans,
avoir rien fait, quand on saura qu'elles
sont composées d'un nombre infini de
Moblesse, & que cependant la voix
d'un seul particulier, qui en est membre, peut arrêter, suspendre, & annuller toutes les délibérations, si elle
est contraire à l'avis général. C'est là
dit notre Auteur, un des plus beaux
privilèges de la Noblesse Polonoise,
puis qu'il laisse à chacun le pouvoir de
se faire une destinée de Roi & de Maitre, sans être contraint dans sa volonté & dans sa conduite, que par la raitre, ians être contraint dans la volon-té & dans sa conduite, que par la rai-son & par les Loix. Ce n'est pas le sentiment de Barciai, qui traite ce privilége de malheureux, parce que par son moyen les Nobles le peuvent nuite impunement les uns aux autres, (a) Noblitas, dit-il, priringativis seip-sa donavit, quibus possit sits invitem es impune nocere. La Noblesse a encore un nuitre privilége, qui p'est pas suite à autre privilége, qui n'est pas sujet à de

(a), Il en devoit savoir quelque chese , puis qu'd'avoit suivi le Roi Henri III. en Polozne.

de moins dangéreuses conséquences; c'est que de quelque crime qu'elle soit accusée. Elle ne peut être arrêtée ni mile en prison, qu'après l'Arrêt de condamnation prononcé & signifié. Un Gentilhomme sollicite lui-même son procès en toute liberté, & il a encore trois jours après la condamnation pour le sauver, l'Arrêt ne pouvant être

exécute qu'après ce terme.

La présence du Roi est si nécessaire dans les Diétes, qu'il ne peut s'en dispenser un seul moment; s'il tombe malade durant la tenuë de cette Assemblée, il se fainporter dans la chambre du Senat sur un lit. Il n'en est pas de même des Senateurs & des Nonces, qui peuvent entrer dans la sale & en sortir à tout moment. Dans la Diéte tenuë à Grodno en 1679, où les séances duroient jusques à onze heures & minuit, on a portoit à manger au Roi sur son le cachoit à l'Assemblée par un cercle serse de les Gentile hommes, ou des Spectateurs, qui s'en vironnoient.

ating of the defendant of the other sons

. के का किया है कि विहेद है

# A RETICLE HIL

A CHRONOLOGICAL ACCOUNT OF THE LIFE OF PYTHAGO-RAS, and of other Eamons Men his Contemporaries. With an Epifle to the Rs. Dr. Bentley, about Porphyry's and Jambischu,'s Laves of Pythagoras, By the Right Reverend Father in God, WILLIAM L. BP. OF COVENTRY AND LICHTIFU OF CONTENTS. TRY AND LICHFIELD. Cefta-dire. Resit Chronologique de la vie de Pythagore & d'autres hommes ch-lebres ses Contemporains: avec aue. Lettre au Docteur Bentley, touchant la Vie de Pythagore par Porphyre & par Jamblique. Par Guillaume Eveque de Coventry & de Lichfield. A Londres 1699, in 8. pagg. 76 Londres Roy E de Worcelter, qua la été premièrement de S. A-raph & enfuire de Coventry & de Lichfield, à ramailé dans ce petit Ouvrage tout ce que sa prosondé érudition sui a fourni au sujet de Pythagore & y a joint des réservants prides et rès-judicieuses. Il seroit à souhaiter que les Savans s'attachestent

fent à faire à l'égard de tous les grands hommes de l'Antiquité, ce que M. de Worcester vient de faire à l'égard de Pythagore; cette occupation seroit beaucoup plus digne d'eux & plus utile au Public, que celle qu'ils se donnent d'ordinaire de se chicaner & de se déchirer même les uns les autres sur des qu'estions de néant, ou de passer leur vie à examiner s'il faut lire une telle ou telle particule, dans quelque passage des Anciens ordinairement allez inutiles. tiles.

tiles.

I. IL paroit par le tître du Livre dont il s'agit dans cet Article, qu'il ell'composé de deux Patties, la prenifére en ordre, quoi qu'elle foit placée la dernière dans le tître; est la Lettre ap favant Docteur Bentley, duquel il a été parlé plus d'une fois dans ces (a) Nouvelles, dans laquelle M. de Worcester examine la Vie de Pythagone eculte par Porphyte, & celle du même Philosophe écrite par Jambitque. Si l'on foint à te qu'en ont dit ces deux Auteurs, ce qui s'en trouve dans Diogène Laërce, on peut s'affurer qu'on a tout ce qu'on peut favoir de plus rentarquable lur ce sujet. Les deux premiers in l'alle l'ur ce sujet. Les deux premiers étoient Vojez fariour, mois de jum. p. 657.

des Lettres. Decembre 1699. 649

étoient ses grands Admirateurs, & l'on ne sauroit donter, qu'ils n'ayent recueilli tout ce qu'ils ont crû devoir faire honneur à celui qu'ils regar-doient comme leur Maître.

Aussi le représentent - ils comme un homme incomparable & fort extraorhomme incomparable & fort extraordinaire. Ils nous parlent de ses grandes découvertes dans la Philosophie, & de la persection où il porta les Mathématiques, tant par ses études, que par ses voyages. Mais ce qu'ils exaltent le plus, c'est la grande connoisfance qu'il avoit de la nature Divine, & de la Religion. Diogene Laërce nous aprend qu'il étoit initié dans toutes les Cérémonies des Grecs & des Barbares. Porphyre nous le représente comme un véritable Desse, c'est-à-dire, comme un homme persuadé de l'existence d'un Dieu, & qui ne regardoit Apollon, Ju-piter, & tout cet autre fatras de Divinitez Payennes, que comme des hom-mes desfiez après leur mort.

Mais il n'y a point, selon notre Auteur, de moyen plus sûr de connoitre la nature de la Divinité que Pythagore adoroit, que de voir quelle étoit sa Morale & sa pratique; puis que tout homme qui a quelque sentiment de Religion, tâche de se conformer de fon

son mieux à la Divinité qu'il adore. Or à en juger sur ce pié, M. de Worcester croit que le Dieu de Pythagore, n'étoit guéres plus excellent que les

Démons.

La criminelle ambition de le faire un grand nom dans le Monde, l'occupa di fort, qu'il se prépara lui-même une cave soûterraine, & s'y renserma pendant un fort long toms, quelques uns disent pendant sept ans entiers; après avoir sait publier qu'il étoit mort. Sa Mére seule étoit du secret, parce qu'il en avoit besoin, pour lui sournir les choses nécessaires à la vie, dont il ne sit usage, qu'autant qu'il en faloit pour s'empêcher de mourir. Ensin il parut en public comme un squelete asseux, & voulut persuader qu'il avoit été dans un autre monde durant tout le temps de sa retraite.

été dans un autre monde durant tout le temps de sa retraite.

Il n'y eut point de mensonges qu'il a'inveatât, pour faire recevoir aux hommes la doctrine de la Transmigration des ames, qu'il avoit aprisé en Egypte, & dont il semble qu'il voulut passer pour premier Inventeur en Gréce. Il eut l'impudence de soutenir que son Ame avoit été dans le corps d'Emphorbe tué par Mendans durant la guerre de Troye, que depuis ce tems il avoit

des Lettres. Decembre 1699. 632 avoit passé dans divers corps, savoir dans celui d'Athalides Fils de Mercure, dans celui d'Hermotime, dans celui d'un Pêcheur nommé Pyrrbus & enfin dans celui de Pythagore. C'est ainsi que Porphyre raporte cette Fable. D'autres la racontent autrement, & c'est déja un préjugé contre ces bel-

les réveries. Mais & Porphyre & Jamblique se sont bien donné de garde, de raporter l'endroit de la doctrine de la Métempsychole, qui auroit pû décréditer tout le reste; c'est que les ames des hommes passent aussi dans les bêtes, dans les poissons & dans les plantes. Empedocks, qui vivoit peu de tems après Pythagore, & qui a passé pour un des oracles de la Secte Pythagoricienne, nous dit de lui-même, qu'il avoit été premiérement un jeune garçon, puis une jeune fille, puis une plante, puis un oiseau, puis un poisson. Le fameur Apollonius, si l'on en croit son Historia. rien Philostrate, publia les mêmes réveries. Il voulut faire croire que son ame avoit été auparavant dans un Maître de navire ; il fie voir un jeune homme, qui avoit, disoit-il, l'ame de Palamede, un autre qui avoit celle de Teléphe, deux Héros tuez au siège de Ee 2 Troye.

Troye. Il dit que l'ame d'Amasis Roi d'Egypte étoit dans le corps d'un Lion aprivoisé, qu'on menoit par le monde

par cyriofité.

par cyriosité.

M. de Worsester ne doute point, que tant de Fables raportées par des Philosophés, qui ne pouvoient douter de leur fausseté, n'ayent été inspirées par le Démon, pour tâcher de ruiner le dogme de l'immortalité de l'Ame & de la Résurrection du Corps. Car si l'ame passe indisséremment des hommes dans les bêtes & dans les plantes; il n'y a point de différence entre les ames de tous ces êtres, & si les unes sont mortelles, les autres le sont aussi: Il suit de ce même principe, qu'il y a beaucoup plus de corps, qu'il n'y a d'ames pour les animer, puis qu'une seule ame en a animé un sort grand nombre; d'où l'on peut conclurre que les corps ne ressuscitement point, à moins qu'on ne voulût dire, qu'il y en aura plusieurs, qui n'auront point d'ame. d'ame.

d'ame.

Mais Pythagore ne voulut pas seulement se faire un grand nom, par une doctrine qui paroissoit toute nouvelle, & par une façon de vivre toute singulière. Il vit bien que s'il n'en imposeit au Public par des miracles, 'il ne s'aquer-

des Lettres. Decembre 1699. 653

s'aquerroit jamais ni une grande reputation, ni un grand nombre de Sectateurs. Il prétendit apaiser les vens, les tempêtes, & les tremblemens de terre; & guérir les maladies de l'esprit & du corps. Il se venta d'entendre l'harmonie que sont les corps célestes par leur mouvement, & comme il n'y a personne aujourd'hui qui ne comprenne l'impertinence de cette prétention, on peut conclurre de là de qu'on doit penser de tous ces autres miracles.

Ce qu'il y a à remarquer à l'égard de toutes ces prétendues œuvres mi-raculeuses, c'est qu'elles tendoient tou-tes à l'ossentation, & point du tout à l'utilité des hommes. Il prit des serpens, qui avoient tué d'autres per-fonnes, & les mania sans les blesser & sans en être blessé. Il sit descendre dans ses mains en sistant une Aigle, qui voloit sur sa tête, & la laissa ensuite aller. Il prédit à un pêcheur le nombre de poissons qu'il prendroit. En flatant un Ours, & chuchetant à l'oreille d'un Taureau, il les obligea tous deux à observer la Diéte Pythagoricienne; l'Ours à ne toucher à rien qui eût vie, & le Taureau, à ne point brouter les féves. Il obligea une riviére qu'il passoit avec plusieurs de ses Amis, Ee 3

à le saluer en ces termes, bon jour

Pythagore.

Pythagore.

C'est Porphyre & Jamblique, qui sous raportent ces merveilles; & il y a lieu de s'étonner que des Philocophes de ce poids ayent voulu donner dans toutes ces fadaises, & exposer leur propre reputation, pour les 
persuader aux hommes. M. de Worcester examine avec beaucoup de soin 
les raisons qui les ont pû engager 
dans cette démarche, & les trouve 
dans la haine, qu'ils avoient conçue 
pour la Religion Chrétienne. Ils ne 
pouvoient soufrir que leur Philosophie, 
qui avoit eu si longtens la vogue 
dans le Monde, sût obscurcie par une 
Religion, qu'ils regardoient comme 
une doctrine solle, & où il n'y avoit 
pas le sens commun; qui prétendoit 
néanmoins avoir été révélée de Dieu, 
& qui enseignoir que ces prétendus néanmoins avoir été révélée de Dieu, & qui enseignoir que ces prétendus Sages avec toutes leurs lumières n'avoient pas eu même d'idée de la Divinité. La bassesse de Jesus-Christ, l'Auteur de cette Religion, & l'ignorance de ceux qu'il avoit commis pour l'annoncer aux hommes, augmentoient leur indignation & leur sureur. Mais ils ne pouvoient desavouer les miracles opérez par Jesus-Christ

des Lettres. Decembre 1699 694 Christ & par ses Apôtres, attestez

par toutes les preuves qu'on peut exi-ger dans des faits de cette nature. Pour donc obscurçir la gloire de Jesus-Christ, & de se Religion, sans s'amuler à beaucoup, contester sur la vérité de ces miracles, (4) ils le ran-gérent dans la même classe avec Py-abagore, Apollonius, & autres de cette nature, méthode qu'ont ofé adoptes quelques Déiftes de ce siècle. C'est, selon notre Auteur, la véritable raifelon notre Auteur, la véritable raifon qui obligea Porphyre à écrire la
vie de Pythagore, & Philostrate à nous
donner celle d'Apollonius. Ils crurent
qu'en opposant miracles à miracles,
ils anéantiroient par là la preuve que
les Chrétiens tiroient de ceux de Jesua-Christ, en faveur de la Religion.
Quant à Porphyre, tous ceux qui savent la haira qu'il avoit comme comvent la haine qu'il avoit conque con-tre le Christianisme, & dont il donna tant de marques dans ses livres, n'auront pas de peine à lui attribuer ce dessein. M. de Worcester fait diverses remarques importantes for cellivres de Parphyre, qu'on peut trou-ver à la pag. a. & luivantes. Il nous Le 4 aprend

(a). C'eft ce qu'en pont moir dans Origine contre Celse...

aprend entr'autres choses, que ce Phi-losophe étant à Rome voulut se tuer, & l'auroit exécuté, si Plotin n'eut découvert son dessein. Il ne fait point de dissiculté d'attribuer ce désespoir à la rage qu'avoit Porphyre, de voir que l'Empereur Gallien sévorisoit le Christianisme, qui avoit été cruellement persécuté par Valerien Pére de ce Prince. Mais la mort de Gallien foulagea bientôt Porphyre, & ce fut, peut-être, pour animer les Successeurs de cet Empereur contre les Chrétiens, que ce Philosophe se détermina à écrire ses Livres contre le Christianisme.

. Nos Deiftes modernes font fort fåthez, qu'un si excellent ouvrage, à leur gout, se soit perdu; Mais il y a grande apparence, que Porphyre n'avançoit rien contre le Christianisa'avançoit rien contre le Christianisme, que nous ne lifions encore aujourd'hui dans l'Ouvrage de Julien l'Apostat, qui n'étoit ni moins habile, ni moins envénimé, contre la Religion Chrétienne que Porphyre; & qui aparemment ne l'a pas épargnée. Ot il paroit, à l'honneur de cette Religion, que toutes les raisons de ce Prince, ne sont pas capables d'ébranler le moindre des fondemens sur les que est établie. fur lesquels elle est établie.

Notre

des Lettres. Decembre 1699. 657

Notre Auteur fait les mêmes réflenions sur Hierocles Juge de Nicomedie sous l'Empereur Diocléties. Ce Payen, ennemi juré de la Religion Chrétienne, contre laquelle il écrivit deux Livres, n'exalta les prétendus miracles d'Aristée, de Pythagore, & d'Apollonius de Tyane, que pour obligarer & avilir ceux de Jesus-Christ. Il prétendit même qu'en pe devoit point ainuten de me, qu'on ne devoit point ajouter de foi à ceux-ci, qui n'avoient été écrits, que par des hommes sans lettres, men-teurs & imposteurs, au lieu que ceux d'Apollonius étoient attestez, par Maxid'Apollonius étoient attellez, par Maximus, par le Philosophe Damis, qui vivoit avec lui, & par Philosophe Damis, qui vivoit avec lui, & par Philosophe, tous gens distinguez par leur savoir. & qui aimoient la Vérité. M. de Worcester répond en peu de mots à cette accufation d'Hierocles, & fait voir que les témoins qui déposent en faveur des miracles de Jesus-Christ sont plus dignes de soi, que ceux qui ont déposé en faveur d'Apollonius. Car les premiers per raportent ses miracles. e raportent ces miracles, que pour établir la Religion Chrétienne. Or, ou ils étoient persuadez de la vérité de cette Religion, ou ils ne l'étoient pas : S'ils en étoient persuadez, ils n'ont pas menti en la faveur, puis que cette même Religion enseigne, qu'il n'y a point Le ; de de falut pour les menteurs: & s'ils n'en-étoient pas persuadez, il faloit que-quelques avantages temporels les por-tassent à publier ces mensonges; mais tant s'en faut, qu'ils en ayent attendu de tels avantages; qu'ils se sont expo-fez à une infinité de maux & à la mort

fez à une infinité de maux & à la mort même, pour rendre témoignage à la vérité des miracles qu'ils publicient.

Il n'en est pas de même de ceux qui ent écrit la vie d'Apollonius; & de Philostrate en particulier; car outre que celui-ci n'en parle que sur le raport d'autrui, notre Auteur fait voir, qu'il n'a été porté à écrire vette vie, que pour plairre à nine (a) Impératrice, & pour d'autres considérations purement humaines. Il examine les sources dans lesquelles Philostrate a puisé, ee qu'il a dit de son propre chef, & tout ce qui est raporté d'Apollonius, & montre que tout cela est, ou extrêmement incertain, ou tout-à-fait fabuleux.

Pour ce qui concerne l'amblique mi

Pour ce qui concerne Jamblique, qui nous a auffi donné la Vie de Pythagoire; comme il vivoit sous des Empereurs Chrétiens, & qu'il n'osoir pas écure directement contre leur Reli-

gion; (a) Julie mere & fomme de Caracalla.

des Lettres. Decembre 1699. 654:

gion; il crut qu'il n'y avoit pas de-meilleur moyen pour la décréditer, que-d'opposer Pythagore à Jesus-Christ, &c ce sut dans to même dessein, qu'il embellit l'histoire de cet ancien Philosophe, de tout ce qu'il crut propre à favoriser le but secret qu'il se propofoit. Aufi le rendit-il si recommandable par la à Julien l'Apostat, que ce Brince étant parvenu à l'Empire, écrivit plus de lettres à Jamblique, qu'à aucune personne de son tems; & après sa mort, il lui donna divers éloges magnifiques, qui marquoient affez l'e-

L'Après ces remarques, M. de Worcefter en fait plusieurs de Chronologie. qui montrent que Jamblique & Pouphy-re, ont parlé sans jugement des années de sa vie de Pythagore, & de ses prin-cipales actions & avantures, de même que de ce qui concerne ses Disciples; ce qui acheve de décrediter entiérement tout ce qu'ils nous disent de la vie de ce Philosophe. Nous ne nous engagerons point dans ces remarques Chronologiques, parce que nous ne faurions le faire sans copier presque-mot pour mot notre Auteur. Il suffira de dire, qu'il fait voir par des calculs-fort exacts, que la plupart des saits

Ee'6

raportez sur cette matiére par ces Hi-ftoriens sont entiérement supposez.

II. Nous ne nous arrêterons pas non plus à faire un Extrait de la seconde Piéce de ce Livre, qui est un abrégé Chronologique de la Vie de Pythagore, & des autres hommes célébres de l'Antiquité, ses Contemporains. Nous nous contenterons de remarquer, après M. de Worcester, qu'on ne peut point fixer les années aufquelles sont arrivées la plupart des choses qu'on raconte de Pythagore; & qu'on ne trouve rien dans les Anciens sur ce sujet que de très-confus & de très-incertain. On ne sait où il nâquit, & il n'y a guéres moins de disputes sur sa Patrie, que sur celle d'Homère. Il y en a encore plus sur le tems de fa naissance. Notre Auteur croit qu'on doit la placer à l'année 60 s. ou 586, avant Jesus-Christ. Il mourut à l'âge de 80. ans, felon quelques uns, & de 90. selon d'autres. M. de Worcester ne nous parle pas seulement de Pythagore; il a ra-masse dans un très-petit espace; un grand nombre de remarques importan-tes sur la vie de plusieurs autres célébres personnes de l'Antiquité.

#### ARTICLE IV.

HISTORIA CULTUS SINEN-SIUM, seu Varia scripta de Cultibus Sinarum, inter Vicarios Apstolicos Gallos aliosque Missionarios. E Pa-tres Societatis Jesu controversis, oblata Innocentio XII, Pontifici Maximo E Sacræ Congregationi Eminentissimorum Cardinalium dirimenda buic causæ præpositorum: Adjuncta Appendice Scriptorum Patrum Societatis Jesu de eadem Controversia. C'est - à - dire. ·Histoire du Service des Chinois, on divers Ecrits des Services que prati-quent les Chinois, & sur lesquels les Vicaires Apostoliques François & autres Missionaires disputent avec les Jéfuites, présentez au Pape Innocent XII. S'à la Congrégation des Cardinaun depuiez, pour juger de cette affaire; ausquels on a ajouté un Appendix des Ecrits des Jésuites sur la même Controverse. A Cologne, 1700. in 84 pagg. 676. Et se trouve à Amsterdam, chez Jean Louis de Lorme.

Ly a plus de soixante ans, qu'il s'est élevé des Disputes entre les Ee 7

Missionaires Jésuites d'une part, & ceux des Ordres de S. Dominique & de S. François de l'autre, sur les services, que les Chinois rendent à Confucius, à leurs Ancêtres & à l'Idole Chinboan, & fur diverses pratiques, que les Jésuites ont cru tolérables ou innocontes, & qu'ils ont par conséquent permises à leurs Néophytes, pour les at-tirer plus facilement au Christianisme; mais que divers autres Missionnaires ont regardées comme superstitieuses & Idolâtres. Il s'est fait un grand nombre de Livres sur cette matière. On peut voir en particulier les Ecrits de Dominique de Navarrette Dominicain, l'Apologie des Nouveaux Chrétiens de la Chine, le Theatro Jesuitico, & le (a) Sixième Volume de la Morale Pratique des Jésnites.

Cette affaire fut portée à Rome par Jean Baptiste de Moralés Dominiquain, qui obtint un Décret en 1645, par lequel toutes les pratiques permises par les Jésuites aux nouveaux Chrétiens de la Chine, & que ce Religieux avoit présentées au Tribunal de l'Inquisition,

<sup>(</sup>a) On a donné l'Estrait de ce Livre dans le Bibliothèque Uniperselle. Tom. XXIV. Part. I. p. 94.

des Lettres. Decembre 1699. 663

fans nommer ces Péres, furent entiérement condamnées. Les Jésuites opposérent deux choses principales à ce-Décret; la première, que le Pére de Moralés, qui l'avoit obtenu, étant retourné à la Chine, & ayant examiné avec plus de soin la pratique des nouveaux Chrétiens, reconnut qu'il s'étoie trompé, & que les choses n'étoient point telles qu'il les avoit représentées, ce qui l'obligea de ne point publier ce Décret & d'en suprimer une partie. La seconde, que ce Décret même n'étoit qu'interlocutoire, en attendant, que le Pape ou le S. Siège en ordonnassent définitivement.

En 1636, le Pére Martinius Jésnite étant à Rome, & ayant représenté les choses tout autrement, que n'avoit fait de Moralés, obtint un autre Décret, qui permet les pratiques observées par les nouveaux Chrétiens dans la Chine.

Les Parties des Jésuites se sont fort récriées sur ce nouveau Décret. On a prétendu qu'il n'avoit été donné, que sur de saux exposez du P. Martinius, qui avoit extremément déguisé ces pratiques superstitues & idolâtres, en avoit superstitues es idolâtres, en avoit superstitues en partie, & avoit affuré que le reste n'étoit qu'un simple service Civil, que les Chinois rendoient à

# 664 Nouvelles de la Republique

à Confucius, comme à un Philosophe, à qui ils avoient de grandes obligations; & à leurs Parens défunts, simplement pour marquer le respect que les ensans doivent avoir pour ceux qui les ont mis au monde durant leur vie, & le souvenir plein de reconnoissance, qu'ils en doivent conserver après leur mort.

Ces Disputes n'ont jamais été bien assoupies depuis ce dernier Décret, & l'on a porté de tems en tems diverses plaintes à la Cour de Rome, contre la trop grande indulgence des Jésuites pour leurs nouveaux Proselytes. Mais elles se sont renouvellées depuis peu, à

l'occasion qu'on va voir.

Il y a à la Chine un Missionnaire, nommé (a) Charles Maigrat, qui a été fait Vicaire Apostolique de la Province de Fokien dans le même Royaume, & nommé à l'Evêché de Conon. Celui-ci scandalisé de diverses Pratiques observées par les Jésuites & par leurs Proselytes dans la Chine, consulté par quelques Missionnaires sur ces Pratiques; sollicité par eux, de déclarer à quoi on s'en devoit tenir à cèt égard, & n'étant pas d'ailleurs fort avant dans

(a) Il est aussi Docteur de Serbonne.

des Lettres. Decembre 1699. 665 les intérêts des Jésuites, sit publier un (a) Mandement provisionel, dans lequel il condamne ces pratiques, & ordonne ce qu'il veut qu'on observe à cèt égard dans toute l'étendue de sou Vicariat. En voici les principaux Articles.

r. Il défend qu'on se serve dans la Chine, des noms employez en Europe, pour désigner le véritable Dieu, parce que ces noms étant tout-à-fait inconnus & barbares aux Chinois, n'exciteroient aucune idée dans leur esprit : mais il veut qu'on se serve du terme usité de Tien-Chn, qui signifie le Seigneur du Ciel. Il désend d'employer le seul nom de Tien, qui ne signisse que le Ciel, & celui de Xangti, qui veut dire un Sonverain Empereur, pour marquer la Divinité, & d'enseigner que par ces mots les Chinois entendent le même Dieu, que les Chrétiens.

2. Il défend en second lieu de pendre dans les Eglises, un Tableau avec ces deux Lettres Chinoises, King Tien, c'est-à-dire, adorez le Ciel.

3. Il déclare en troissème lieu, que

<sup>(</sup>a) On le tronve à la p. 334. de cet Ouvrage. Il fut donné le 26. Mars 1693.

les Questions proposées au Pape Alexandre VII. fur les disputes des Millionnaires Chinois, ne sont point fondées fur des faits véritables & bien exposez, & que par conséquent ces Missionaires ne doivent point s'en tenir aux réponses données à ces questions, au sujet de culte que les Chinois rendent à Confucius & à leurs Ancêtres.

4. Il défend aux Missionaires de permettre aux Chrétiens de se trouver aux fêtes qui se célébrent deux fois l'année à l'honneur de Confucius & des Ancètres morts, de présider, de servir, ou de se trouver aux sacrifices & aux oblations, qui se font dans ces occasions, puis que tout ce service est superstitieux.

7. Il lotte les Missionaires qui ont travaillé à abolir l'usage de certains Tableaux pendus dans les maisons à l'honneur des Défunts; il les exhorte à continuer de même; & ordonne, que dans les endroits où l'on ne pourra pas abolir cet usage, on ôte de ces Tableaux, les lettres . Xin chn , Xin Goei, Ling Goei, & qu'on se contente d'écrite le nom du Désunt sur le Tableau,

ou

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, Lieu ou trône du Siège de l'ame de tel ou tel défunt.

des Lettres. Decembre 1699. 667 ou de n'y ajouter du moins que la lettre Goei, avec d'autres précautions, qu'il seroit trop long de raporter. 6. Il condamne de certains écrits,

6. Il condamne de certains écrits, contenant des propositions fausses & scandaleuses; savoir, que si l'on entende bien la Philosophie que professent les Chinois, elle n'enseigne rien de contraire à la Religion Chrétienne; & que les plus sages des anciens Chinois ont entendu par le mot Jay Kie, le véritable Dieu, la cause première de soutes choses.

7. Enfin il avertit les Missionaires, de prendre garde que les Chrétiens, qui lisent ces Livres dans les Ecoles, ne répandent dans l'esprit de leurs Auditeurs, l'Athéssime & diverses superfitions, dont ils sont pleins, tant dans le texte, que dans les Notes, qu'on y a ajoutées.

Les Jésuites ont fait de grandes plaintes contre ce Mandement, qu'ils prétendent être nul, tant dans la forme, que dans la matière: dans la forme parce que M. Maigrot n'avoit point le pouvoir de faire un tel Mandement, & encore moins de le publier; & dans la matière, puis qu'il suppose faux en divers endroits, & qu'il condamne des choses fort innocentes, dont on ne peut

dé-

# 668 Nouvelles de la République

désendre l'usage sans arrêter les progres du Christianisme, & fans exposer même les Chrétiens de la Chine aux funestes effets de la colére du Souverain de ce grand Empire. Ils soutien-ment, par exemple, à l'égard de Con-fucius & des Ancêtres, que le Service qu'on leur rend est purement civil, & que les Chinois en rendent de tout femblables, à leurs amis & aux autres personnes qui les viennent voir. Qu'à l'égard des lettres King Tien, qui signi-fient adorez le Ciel, il faut entendre qu'on doit adorer le Dieu du Ciel; de même que dans l'Ecriture, le Ciel est fouvent pris pour celui qui y habite; qu'il seroit d'ailleurs fort dangereux d'ôter tous les Tableaux où ces lettres font écrites; parce que l'Empereur de la Chine ayant fait présent aux Péres Jésuites, d'un pareil Tableau, où ces lettres sont écrites de sa propre main, ils ne sauroient l'ôter de leur Eglise, sans encourir son indignation, qui pourroit être funeste à tous les Chrétiens de son Empire. Que sur le tout, il ne. faut point juger de certains services extérieurs, ni de certaines expressions, par les idées que nous y attachons en Europe, mais par les idées qu'en ont les Chinois eux-mêmes; qu'il est trèsdifdifficile de s'assîrer & de ces idées; & du sens des paroles par lesquelles ils les expriment; à cause de la différence infinie qu'il y a entre leurs manières de penser & de s'exprimer, & les notres. Qu'il faut avoir vieilli dans l'étude de la langue Chinoise & des manières de ces Peuples, pour s'assurer qu'on ne se trompe point, dans les jugemens que l'on porte de leurs pensées & de leurs actions. Que M. Maigrot n'a pas affez fait de progrès dans cette étude, pour pouvoir juger sainement de tous les points qu'il a bien osé définir dans son Mandement.

Les Parties des Jésuites ne manquent pas de répondre à toutes ces objections, & croyent qu'il n'y a qu'à examiner ce qui se pratique dans les sêtes célébrées à l'honneur de Consucius & des Ancêtres, pour en conclurre, que toutes ces pratiques sont religieuses, & par conséquent idolatres & superstitieuses. Que quelque opinion que les anciens Chinois ayent eu à l'égard du Ciel, il est constant que depuis long tems, ils entendent par les lettres de King Tien, qu'on doit adorer le Ciel matériel, & non celui qui l'habite, dont ils n'ont aucune idée; & que, par conséquent, c'est porter les Chrétiens à l'idolatrie, que de

670 Nonvelles de la Republique

de pendre dans les Eglises des Tableaux

pu ces lettres soient écrites.

Toute cette affaire à été portée à Rome, & le Livre qui fait le sujet de cèt Article, contient toutes les princi-pales piéces, qui ont été produites de part & d'autre, pour l'instruction de ce procès, & qui sont au nombre de seize. Il n'est pas nécessaire de les spécifier ici, ni d'entrer dans un plus grand détail de ce qu'elles contiennent. Ce que nous venons de dire, & qui est en partie extrait de ces Pièces, suffit pour en avoir une affez juste idée.

### ARTICLE V.

Histoire de HENRI II. dernier Dat de Montmorency, Pair & Maréchal de France, Gonverneur & Lientenant Général pour le Roi en Languedoc. A Paris, 1699. in 8. pagg. 544. Et fe trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

Ous avions déja une Histoire de Henri II. Duc de Montmorenry, composée par le Sieur Du Cros, L'Auteur de celle-ci nous avertit en divers endroits, qu'il a été témoin de

plusieurs faits qu'il raconte; ce qui pourroit faire soupçonner que ce ne fût la première Histoire retouchée: comme je n'ai pas celle du Sieur du Cros, je n'ai pu la confronter avec celle-ci. Quoi qu'il en soit, peut-être que bien des Lecteurs, qui n'ont pas sû la première, ne seront pas fâchez, que nous leur rendions compte de cette derniére; qui est sortie de la presse à Paris, il n'y a que peu de mois.

I. Elle est divisée en trois Livres. Le premier comprend l'Histoire du Due

Le premier comprend l'Histoire du Duc Le premier comprend l'Histoire du Duc de Montmorency depuis sa naissance, jusques à la mort du Connétable de Montmorency son Pére. Celui-ci sut marié deux sois; il n'eut de sa premiére Femme, que le Comte d'Ophemont mort jeune, & deux filles. Il prit une seconde alliance avec Louise de Budos, de la Maison de Portes, l'une des plus belles personnes de son tems. Ce fut de ce mariage que nâquirent \* Henri II. dernier Duc de Montmorency, & une sille, qui sut mariée à Henri de Boarbon premier Prince du Sang. Le Jeune Duc

<sup>\*</sup> Il nâquit à Chamtilly, le dernier d'Avril, 1595, entre buit & neuf beures du Soir, & par conféquent il y a faute dans Moreri, qui met Ju naissance en 1594.

### 672 Nonvelles de la République

Duc de Montmorency fut présenté au baptême, par le Roi de France Henri W. qui lui donna son nom, qui le cherit beaucoup tant qu'il vécut, & qui avoit accoutumé de l'appeller son Fils. Après la cérémonie du Baptême, il dorna à ce jeune Seigneur le Gouvernement de la Ville de Narbonne, la + Survivance du Gouvernement de Languedoc, & promit au Connétable son Pére de l'honorer un jour de son alliance, en lui donnant pour semme l'une de ses Filles.

Dès qu'il fut en âge d'être marié, le Roi voulut dégager la parole, en lui donnant Mademoiselle de Vernenil sa Fille naturelle. Mais le Connétable, qui avoit toujours crû que ce seroit Mademoiselle de Vendôme, parce que le Roi n'avoit que cette Fille, lors qu'il lui parla de ce mariage, ne voulut jamais consentir que le Duc son Fils en épousat d'autre. Le Roi irrité de ce resus, & ayant tâché en vain de persuader le Connétable, lui ordonna de se retirer de la Cour, & d'y laisser le Duc son Fils. Le Connétable disposé à obér, pria qu'on ne privât point sa vieillesse de la permission d'emme-

, † Il fat reçu à cette survivance à l'âge de treize aus.

des Lettres. Decembre 1699. 673 ner son Fils, ce qui lui fut accordé. S'étant retiré à Chantilly, on lui proposa le mariage du Duc avec Mademoiselle de Chemilly, héritière de la Maison de Rieux en Bretagne. La vue d'unir de si grands biens à ceux qu'il avoit déja dans cette Province, le fit consentir à cette proposition. Le Roi qui en sut averti voulut empêcher ce Mariage. Le Duc d'Amville Frêre du Connétable avoit été prié de conduire le jeune Duc à une de ses maisons, près du lieu où l'on avoit arrêté que la Comtesse de Chemilly se rendroit avec sa Fille & ses parens, pour l'accomplissement de cette alliance. Le Roi informé de tout cela ordonna à M. Du Pleffis Gouverneur de Saumur ; par où l'Oncle & le Neveu devoient paffer pour se trouver au lieu marqué, d'arrêter l'un & l'autre. Le Duc d'Amd'arrêter l'un & l'autre. Le Duc d'Am-ville, qui ne fut informé de cèt ordre, que lors qu'il étoit déja dans Saumur, sût néanmoins si bien tromper Du Ples-fis, qu'il sortit de la Ville sans être arrêté. Le Roi ayant apris ce qui se passoit envoya le Duc de Soubise, avec deux Compagnies de Chevaux Legers de sa Garde, à la Maison où le maria-ge se devoit faire, pour enlever Made-moiselle de Chemilly de gré ou de for-Fs

### 674 Nouvelles de la Republique

ee. Mais le Duc d'Amville, qui avoit bien prévu ce qui arriveroit, avoit déja fait épouser & coucher ensemble les nouveaux Mariez.

Il y a grande apparence, qu'on ne pardonneroit pas une femblable conduite fous ce Régne. Le Connétable eut lieu de fe repentir peu de tems après de cette démarche. Il trouva que les avantages de cette Allie eles réctoient point fi grands, qu'il fe les étoit formes et a l'il g'en feloit benevere figurez, & qu'il s'en faloit beaucoup, qu'ils ne valussent la disgrace du Roi qu'il avoit encourué. Pour faire sa paix, il prétendit que le mariage de son Fils n'avoit point été consommé, & propo-fa au Roi de le faire casser, s'il vouloit donner à son Fils Mademoisselle de Vendôme. Le Roi fut affez bon pour y consentir. Le mariage fut déclaré nul, & le second étoit sur le point de se faire, lors que le Roi fut malheureusement tué, ce qui le rompit pour iamais.

Loùis XIII. ayant succedé à Henri IV. honora le jeune Duc de la charge de Grand Amiral de France, en Guienne & en Bretagne, par la démission qu'en sit Charles de Montmorency Duc d'Amville son Oncle. Peu de tems après, il voulut encore l'honorer de son

des Lettres. Decembre 1699. 675

alliance, lui procurant pour femme, par le conseil de la Reine Marie de Medicis, sa Mére, la Princesse Marie Feiscus, la Mere, la Princelle Marie Feli-ce des Ursins, qui par son malheur ou par sa faute, fut dans la suite la fune-ste cause de la perte de son Epoux, dont aussi elle ne se consola jamais; ayant passé son Veuvage dans une Ab-baye de Moulins; après avoir fait éle-ver un riche Tombeau à son Mari dans cette même Ville.

cette même Ville.

Quelques louanges, que notre Auteur donne à fon Héros, qui étoit à la vérité, un des plus grands Capitaines, des plus libéraux; des plus généreux, & des mieux faits de fon tems; il ne dissimule pas néanmoins les défauts qu'il peut avoir eus. Il nous raporte, par exemple, un trait de sa vanité, qu'on ne sauroit excuser. Le Duc de Retz avoit épousé Mademoiselle de Chemilly dont le mariage avec le Duc de Montmorency avoit été cassé. Ces deux Seigneurs se trouvant un jour à une Assemblée, où il y avoit une grande colation, le Duc de Montmorency, après avoir pris des consitures dans un bassin qu'on lui présenta; se tourna vers le Duc de Retz, qui étoit près de lui, & lui dit à l'oreille: tenez, Monsseur, ce ne sera pas la première

fois, que vous aurez pris de mes re-

Ites.

II. LE second Livre de cette Histoire est employé à décrire la part qu'eut le Duc de Montmorency aux guerres de Religion, qui se firent de son tems dans le Royaume, & à celle d'Italie. Il nous y est représenté partout comme un héros intrépide, qui brave les plus grands dangers, & dont le courage aproche sort de la témérité. On le voit en même tems exposé à la jalousie des Ministres, qui lui rendent tous les mauvais offices qu'ils peuvent, & qui le ruinant peu-à-peu dans l'esprit du Souverain, firent, ensin, en sorte que le Duc devenu criminel, plutot par imprudence & par facilité, que par malice, ne put jamais obtenir la vie, qui suit demandée au Roi, par tout ce qu'il re est employé à décrire la part qu'ent fut demandée au Roi, par tout ce qu'il y avoit de personnes distinguées dans le Royaume, à la reserve du Cardinal de Richelien, qui avoit conjuré sa perte.

Louis XIII. ayant fait des Cheva-liers de l'Ordre du S. Esprit en 1619. le Duc de Montmorency fut du nom-bre & ent l'honneur d'être nommé im-médiatement après les Princes, com-me le premier Duc & Pair de France. La Reine Mére s'étant rétirée quelque

des Lettres. Decembre 1609. 677

tems après mécontente de la Cour, voulut engager le Duc à piéndre fon Parti, & n'épargna rien pour l'y faire resoudre. Il sembloit que naturellement il devoit donner dans les intérêts de cette Princesse, dont il étoit allié du côté de sa femme : mais il refusa constamment d'entrer dans un parti con-traire à son devoir & aux intérêts du Roi son Maître, qui ne laissa pas de le secevoir fort froidement, lors qu'il l'alla trouver en Guienne; à cause des mauyais offices, que les Ministres lui avoient rendus. Le Connétable de Luynes, un de ses Ennemis secrets, lui donna de grandes marques de sa haine au siége de Montauban, ou il s'exposa

au fiége de Montauban, où il s'expola aux endroits les plus dangereux, dans le dessein de le faire perir.

Après avoir remporté divers avantages sur les Résormez en Languedoc & ailleurs, il désit encore sur Mer les Rochelois, & reprit sur eux l'Isle d'Oleron. Tant de services devoient, ce semble, surmonter dans l'esprit du Souverain, les mauvaises impressions que les Favoris pouvoient lui en avoir données; mais il reconnut bientôt, qu'il ne devoit pas s'y attendre; car ayant demandé le Gouvernement de l'Isle de Ré, que la Charge d'Amiral qu'il possedoit.

Ef 3, lui

lui faisoit plutôt souhaiter, que son intérêt particulier, il lui sut resusé, pour le donner à Toiras. Quelque tems après, il sut que le Cardinal de Richelieu & d'Essat avoient travaillé pussionnement pour ruiner sa reputation; non seulement dans l'esprit du Roi, mais encore dans son Armée navale, par le moyen de certaines personnes qui l'avoient trahi, & qui avoient sait tout leur possible, pour dissuader les Chess de l'Armée des Hollandois de combattre sous lui. On voit assez par là, que ce Cardinal ne procuroit le bien de la France, que lors que ce bien n'étoit pas opposé à ses passions particulières.

Ce fut lui qui perfuada au Roi dans la suite, de faire exercer la Charge de Grand Amiral par commission, sous prétexte des grandes dépenses qu'elle causoit; mais à la vérité pour en dépouiller le Duc, & s'en accommoder soi-même sous un autre (a) nom. Il est vrai, que pour l'apaiser un peu, on lui promit un million, qui lui fut assigné sur la Maison de Ville de Paris. Ce sur dans la même vue que cette Eminence sit suprimer les Etats de la

<sup>(</sup>a) Ce fut celui de Général des Mers.

des Lettres. Decembre 1699. 679

Province de Languedoc, dont le Duc étoit Gouverneur, & y créer les Elûs. Il est vrai que les Etats y surent rétablis quelque tems après; mais ce ne sur plus avec la même autorité. Le Duc sut extrêmement blâmé de la complaisance qu'il eut dans cette occafion pour le Cardinal; qui pour achever de le perdre dans l'esprit du Roi, fit semer le bruit, qu'il étoit amoureux de la Reine. Ce sut ce qui obligea les amis du Duc & particulièrement la Reine Mére, de lui conseiller de prendre quelque prétexte de quitter la Cour, où pendant son absence cette Princesse travailla avec tant de soin & fi heureusement, qu'elle persuada le Roi, que ce bruit n'étoit qu'une imposture, inventée par la malice des Ennemis du Duc de Montmorency, qui avoient résolu de le perdre.

Après les guerres d'Italie, où le Duc eut l'honneur de commander en chef l'Armée de France, & où il se signala par des actions si hardies, qu'elles sont presque incroyables; il alla trouver le Roi à Lyon, où il étoit si malade, qu'on désepéroit de sa vie. Ce Prince le sit appeller, & après lui avoir temoigné la satisfaction qu'il avoit des services qu'il venoit de rendre à l'E-Ff' 4

tat, il lui recommanda d'avoir toujours la même affection pour le bien de l'Etat, & d'aimer le Cardinal de Ri-

chelieu, pour l'amour de lui.

Le Duc, pour commencer d'obéir, se rendit au sortir de la Chambre du Roi dans celle du Cardinal, qu'il trouva étendu sur son lit, fondant en larmes, & dans l'état d'un homme qui se voyoit entiérement abandonné de tous les Adorateurs de sa fortune. Le Duc le voyant en cet état oublia tous les déplaisirs qu'il en avoit reçus, & lui offrit sa personne, son Gouvernement, & tout son bien, pour s'oppo-ser, au péril de sa vie & de celle de ses amis, aux desseins de ceux, qui voudroient attenter quelque chose contre lui. Cet exemple de générolité fortifia celle de la Vrillière Secretaire d'Etat, qui se joignit au Duc de Mont-morency pour les intérêts du Cardinal, découvrit avec lui toutes les intelligences de la Cabale faite contre cette Eminence, & fit mettre des chevaux de relais, depuis Lyon jusques à Marseil-le, pour sauver le Cardinal, en cas que le Roi vînt à mourir.

Un service si important ne sit presque pas d'impression sur le cœur de bronze de cette Eminence. Sa fortune

# des Lettres. Decembre 1669. 681

balançant entre la crainte & l'espéran-ce de sa chute ou de son affermissement, à cause des grands démêlez qu'il eut avec la Reine Mère, le sit resou-dre de s'assurer de rous ses 'amis dans une occasion si importante. Il sit écrire au Duc de Montmorency pour l'obliger de sé rendre à la Cour, où sa présence lui étoit tout-à-fait nécessaire. Le Duc, à qui l'on écrivoit de ne pas perdre cette occasion d'obliger le Car-dinal, en se rendant Médiateur de tous les différens qu'il avoit avec la Reine Mére, communiqua la lettre qu'il avoit reçue à sa Femme & à ses autres Confidens, qui lui conseillérent tous de temporiser, pour voir de quel côté la fortune se tourneroit; que pour cêtes-fet il devoit partir pour la Cour, mais s'arrêter en chemin, sous prétexte d'u-ne maladie. La fortune qui se déclara pour le Cardinal, en même tems que le Dué arriva à la Cour, lui donna des apréhensions, qui n'étoient que trop-bien fondées. Le Cardinal, à qui la vérité n'avoit pû être cachée, reçut-ses excuses avec une mine si froide, qu'il vit bien, que pour avoir voulu-temporiser, il s'étoit fait un ennemi irréconciliable.

HI. Le troisième Livre comptetid Ff ; l'Hi-

### 682 Nouvelles de la République

l'Histoire des engagemens funestes du Duc de Montmorency avec le Duc d'Orleans, les tristes suites de ces engagemens, qui surent la prise du Duc au combat de Castelnaudary, sa condamnation par le Parlement de Toulouze, au jugement duquel il voulut bien se soumettre, quoi que Duc & Pair & Maréchal de France; les efforts inutiles de tous ses parens, de tous ses amis, & des Princes mêmes étrangers pour sauver sa vie; & les particularitez de sa mort, qu'il sousrit en héros, & avec une constance & une douceur, qui furent admirées de tout le monde.

L'Auteur ne néglige aucunes des particularitez de l'Histoire, qui peuvent excuser la rebellion du Duc. Il nous aprend qu'avant qu'il eut pris aucuns engagemens avec le Duc d'Orleans, le Cardinal de Richelieu, qui le haïssant, étoit bien aise de le croire criminel, ordonna de l'arrêter; ce qui auroit été exécuté, si le Duc n'en eut été averti, ou si ceux qui avoient ordre de se saisir de sa personne avoient eu autant de courage & de résolution, que celui qu'ils vouloient arrêter. Il n'oublie pas les sollicitations résterées & les conseils de sa femme & de ses Amis.

# des Lettres. Decembre 1699. 683

Amis, qui le pressoient sans cesse de profiter de cette occasion, pour se venger du Cardinal, d'autant plus, qu'en le faisant, il rendoit un service considérable à l'Etat, bien loin de rien faire contre ses intérêts. Sa femme fut celle qui le détermina entiérement, & qui par ce funeste conseil se prépara des sujets d'une douleur, qui ne la quitta que dans le tombeau. Le Duc vaincu par ses priéres résterées, lui répondit enfin, Hé bien, Madame, vous le désirez, je le ferai, pour contenter votre ambition: mais souvenez-vous, qu'il ne m'en contera que la vie. La Duchesse youlut répondre; mais le Duc l'interrompant lui dit : N'en parlons plus, Madame, la chose est résoluë: ce ne sera pas moi, qui m'en repentirai le dernier.

Le premier contretems, dans cette malheureuse affaire, fut que le Duc d'Orleans se rendit trop tôt en Languedoc. Par cette précipitation le Duc de Montmorency sur pris au dépourvû, & toutes choses se trouvérent dans un si grand désordre, que le Duc même n'eut pas assez de pouvoir sur son esprit, pour s'empêcher de le faire paroitre. Il commença des lors à reconnoitre sa faute; mais il n'étoit plus tems de reculer. Ce qui acheva de Ff 6 mes-

# 684 Nouvelles de la République

mettre les affaires de Duc d'Orleans dans la confusion, sut que celui qui commandoit à Beaucaire & qu'on croyoit dépendant entiérement du Duc de Montmorency, ayant hésité à en remettre le Château entre ses mains, donna occasion à la ville de se déclaser contre le Château, le jour même que le Duc y entra. Notre Auteur re-jette la faute de la pérte de cette Vil-le & celle du combat de Castelnaudary où le Duc de Montmorency sut pris, sur le Duc d'Orleans, qui se lais-soit trop gouverner par son Favori Puylanrens, créature secréte du Cardi-nal de Richelieu. Il est vrai que le Duc de Montmoreney contribua lui-même à son malheur, puis que dans le combat de Castelnaudary il s'alla en-gager avec trop de précipitation au milieu de l'Infanterie de l'Armée du Roi, logée derrière des hayes d'un Roi, logée derrière des hayes d'un champ tout entouré de fossez, sans se souvenir de l'ordre qu'il avoit donné à Soudeilher, qui commandoit ses Gardes, se au Comte de Brion, de l'attendre aux postes, où il les avoit mis; pendant qu'il n'alloit, disoit il, que reconnoitre. Il avoit fait fauter un grand sosse à son cheval, se il se trouva, avec le Comte de Rienx, le Comte

des Lettres. Decembre 1699. 685 de la Fenillade, le Vicomte de Pujol, le Chevalier de Villenenve, & quelques autres environné de l'Infanterie ennemie, fans pouvoir être fecouru. A la première décharge tous ces braves furent tuez, à la referve de Pujol, qui n'abandonna jamais le Duc, jusques à ce qu'une mousquetade, qu'il reçut à la jambe, le mit hors de combat.

Ceux qui ne purent passer par le même endroit que le Duc, & particuliérement sa Compagnie de Gendarmes, furent contraints de prendre un grand détour pour aller au combat; mais ce su avec tant de désordre, que l'Armée du Roi logée avantageusement dans des fossez, tiroit sur eux le long des chemins. Cans perdre un seul coup

des chemins, sans perdre un seul coup.

Cependant le Duc faisoit des actions d'une valeur surprenante. Il terrassa tout ce qui se trouva devant lui, & se sit un chemin à travers l'Armée ennemie, d'un bout jusques à l'autre; où se voyant seul, chargé de blessures se embarrassé dans une mauvaise affaire, il résolut de mourir généreusement. Mais ensin son cheval ayant reçu un grand coup d'épée dans les slancs, s'abattit sur lui, & sut cause de sa prise. Ceux qui se trouvérent à cette action, accusérent de lâcheté & de trahison le Ff 2

### 686 Neuvelles de la République

Duc d'Orleans, & ceux qui commandoient fon armée, qui étant de douze mille combattans, demeura immobile contre douze cens hommes, fans fécourir le Duc de Montmorency; qui ayant resté quelque tems en prison, finit malheureusement sa vie sur un échasaut. Notre Auteur n'oublie aucune des circonstances d'une fin si tragique, qu'il attribue uniquement à la haine implacable du Cardinal de Richelieu. Tout le monde en étoit si persuadé, qu'on assure que le jour d'après l'exécution du Duc, on trouva ces quatre vers dans la Chambre de cette Eminence.

On ne se souvient que du mal: L'ingratitude régne an Monde: L'injure se grave au metal, Et le biensait s'écrit sur l'onde.

#### ARTICLE VI.

CATALOGUE DE LIVRES nouveaux, ou reimprimez depuis peu, accompagnez de quelques Remarques.

T.

Sen. POMPEH FESTI & Mar. Vernii Flacci de Verborum Significatione LIB. des Lettres. Decembre 1699. 687
LIB. XX. Notis & Emendationibus
illustravit Andreas Dacerius, in usum
Serenissimi Delphini. Accedunt in hac
nova Editione nota integra Josephi
Scaligeri, Fulvis Ursini, & Antonis
Augustini, cum fragmentis & Schedis
atque Indice novo. C'est-à-dire, Vint
Livres de la signification des Mots, par
Sex. Pompesus Festus, & Mar. Verrius Flaceus. Avec les Notes & les
Corrections d'André Dacier. Auquelles on a joint dans cette nouvelle Edition les Notes entières de Joseph Scaliger, de Fulvius Ursinns, & d'Antoine Augustin, avec les Fragmens & un
Indice nonveau. A Amsterdam, chez
les Huguetan. 1699. in 4. pagg. 748.

I L n'est pas nécessaire de recommander Festus aux Savans; il n'y en a aucun, qui n'en reconnoisse bien le prix: mais ceux qui ne le sont pas encore & qui veulent le devenir, doivent être avertis, que quoi que le tître de son Ouvrage semble ne promettre que la signification des mots; on y trouve néanmoins un grand nombre de choses expliquées avec beaucoup de savoir & de jugement. On y vost les sources du Droit Civil, l'explication des loix, la connoissance de l'Antiquité, les coutu-

# 688 Nonvelles de la République

mes du Senat Romain, la Jurisprudence Romaine, les droits des Alliez de la République, leurs alliances, leurs contracts &c. Il est donc constant, que, quoi que divers autres Savans, qui ont vécu après Festus, ayent traité de toutes ces choses, cet Auteur est encore d'un très-grand usage, & les personnes qui s'adonnent à l'étude ne peuvent puéres s'en passer: Il seroit à souhaiter e Paul Diacre, qui vivoit du tems de Charlemagne ne se fut pas avisé de le vouloir abréger, puis que cette entre-prise nous a fait perdre l'Ouvrage mêprile nous a rait perure i ouvrage me-me de Festus, qui n'étoit déja qu'un Abrégé de celui de Man. Verrius Flac-ius. Il est vrai qu'il s'est trouvé enco-re un Exemplaire du véritable Festus; mais que l'injure du tems a rendu si imparfait qu'il ne sauroit nous dédommager de cette perte. Les Fragmens en ont été publiez par Ange Politien. M. Dacier entreprit de travailler sur

M. Dacier entreprit de travailler sur cet Ouvrage à l'âge de vint ans : mais comme il est de ceux, dont la science n'attend pas le nombre des années, son travail n'a pas laissé d'être beaucoup estimé. Son Festus parut en 1681. & eut un tel succès que les exemplaires en étoient devenus affez rares. On a donc rendu service au Public, de le résupri-

des Lettres. Decembre 1699. 689 primer: d'autant plus que les Notes de Joseph Scaliger, de Fulvius Ursinus, &t d'Antoine Augustin, avec les autres Additions dont il est parlé dans le tître, rendent cette Edition de Festus incomparablement meilleure, que toutes celles qui ont paru jusques ici.

#### II.

SATYRES NOUVELLES. Satyre I. contre les Méchans Auteurs, Satyre III. contre les Femmes Savantes. Satyre III. sur la véritable & fausse Noblesse. A Paris, 1699. in 4. pagg. 28. Et se trouvent à Amsterdam, chez Henri Desbordes.

I L femble que M. Despreaux ait épuisé le premier & le dernier de ces sujets, & Molière le second. On ne croit pas néanmoins que le Lecteur s'ennuye de ces nouvelles Pièces. La Poësie n'en paroit pas mauvaise, & il y a des traits affez vits répandus en divers endroits. Dans la Satyre contre les Femmes Savantes, après quelques vers, où M. l'Archevêque de Cambrai est dépeint sous le nom de Trasimond, l'Auteur finit ainsi ce qu'il avoit resolu d'en dire.

Un-

# 690 Nouvelles de la République

Une fausse Savante a séduit ce grand Homme:

Il n'a vouln ceder qu'à l'Oracle de Ro-

Mais plus docile, enfin, il nous fait espérer,

Que la Foudre en tombant aura pû Péclairer.

Nous avons, au reste, remarqué dans ces Satyres deux vers assez semblables à deux vers de M. Despreaux; mais ceux qui savent combien il est facile de se rencontrer, lors qu'il ne s'agit que d'un seul vers, n'auront garde, pour si peu de chose, de mettre nôtre Auteur au rang des Plagiaires.

Despreaux. La Montagne en travail

enfante une souris.

Nôtre Auteur. La Montagne en travail ne fit qu'une souris.

Despreaux. Et d'un Tronc fort illustre une branche pourrie.

N. Auteur. Mais il n'est de ce Tronc, qu'une branche pourrie.

#### III.

ESSAI DE L'HISTOIRE du Régne de Louis le Grand, jusques à la Paix générale, 1697. A Cologne, chez Pierdes Lettres. Decembre 1699. 691
re Marteau. 1700. in 12. pagg. 390.

Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes & Pierre Brunel.

I L s'est fait quatre Editions de cet Ouvrage en France en très-peu de
tems, ce qui fait voir que M. Le Geudre, qui en est l'Auteur, a sû atraper
le gout du Public. Cependant, malgré ces quatre Editions, ce Livre étoit
assez rare dans ces Provinces: mais il
ne le sera plus désormais, puis que les
Livres imprimez chez Pierre Marteau
passent plus facilement de sa boutique
dans celles des Libraires de Hollande,
que ceux qu'on n'imprime qu'à Paris.

### ARTICLE VII.

Extrait de diverses Lettres.

D'Angleterre. Voici, Monsieur, le Tître de l'Histoire de la Religion des Anciens Perses, & de leurs Mages, à laquelle travaille M. Hyde; j'y joins les Argumens des deux premiers Chapitres, afin que vous puissez juger par là de l'importance de l'Ouvrage. Historia Religionis Veterum Persarum, eorumque Magorum. Ubi etiam nova Abrahami, & Mithra, & Vesta,

<sup>#</sup> Professeur aux Langues Orientales.

#### 692 Nouvelles de la République

& Manetis &c. Historia, atque Angelo-rum Officia & Prasectura ex vet. Persarum sententia. Item Persarum Annus Antiquissimus tangitur, n & Giemshid detegitur, verus & Yesdegherd de novo proditur, is F Melicsbâh expenditur, is E Chorzenshâh notatur. En rãs Kata E rãs, Oighur explicatur. Zoroastru Vita E Præcepta & Vaticinia de Messiah è vet. Persarum Monumentis ernuntur: Eorum primævæ opiniones de Deo & de Humani generis Origine reserantur: Originale Orientalis Sibylke Mysterium recluditur & Magorum liber Sad-Der (qui Religio-uis Norma) è Persico traductus exhibetur. Dantur Veterum Persarum Scriptura & Lingua (ut ha jam primò Euro-pa producantur & Literato Orbi postlimi-nio reddantur,) Specimina; & de Perstæ & ejusdem Linguæ Nominibus, & de bujus Diaketis & à moderna différen tiis, strictim agitur. Adduntur leones & Dissertatio Prafatoria, cum Materia Elencho, &c.

Caput I. Persarum distinctio in Veteres & Moderniores. Religionis Persarum Status triplex. An Veteres ab initio babuerint veri Dei notitiam & eaudem retinuerint. An fuerint Sabattæ seu Sabii? Religionem suam, que Dei unitatem agnoscit, acceptam reserunt Abraba-

des Lettres. Decembre 1699. 693 mo. Cultus divinus datus soli Deo. Mithræ & Igni cultus civilis: contrarium affirmantes falluntur Auctores. Sacerdotum eorum ad boc responsum. Mithra ab eis nunquam vocatus Deus, uti nec Ignis: nec necessitatum petitiones eis unquam exhibitæ. Qualia sacra bis siunt. Judeorum sententia de prostratione & c. Zoroastres Religionis Resormator, & in eadem Legislator, ut & ante eum fuit Poreodekeshangh, & post eum Erdaviraph. Zoroastres non suit peregrinus Veteri Testamento & Judaorum conversationi. Quales colores in vestibus & aliis rebus estimantur. Veteres Persa valde pii & boni homines. Ubi locorum babitant, & quomedo ab aliis babiti: Quo tempore Persarum Imperium dissolutam & finitum, & migratio in Indiam. Pleraque in hoc opere ex genuium corum monumentis extracta sunt, & sec. illorum tenorem dicta. Zorozstris Opera nondum Europæis perspecta: ea quanti-vis pretii redimenda: qualis doctrina in genere ex eis expectanda: ad Zoroastrianorum Editionem praparatoria opera necessaris sumtibus aceleranda, ut bujus præ manibus impressione sinta, illud opus suscipiatur. Qualis sit Magismus Orthodoxus, & qualis Hæreticus; quot in ev Secta, & quot in Christianis mo :

694 Nonvelles de la République

mo: quomodo de bis & de illis fentiendum. Liber Sàd-dèr est Breviarium seu Compendium ex Zoroastris Libris Theo-Jogicis à docto quodam Sacerdote olim in

usum vulgi extractum.

Caput II. Veteris Religionis Persica nomen, & cuinam tanquam Antistiti primario eam acceptam referent: qua occasione datur nova Vitæ Abrahami Historia, & de vera ejus Religione Disquisitio. Abrahami Liber apud Persas, Abrahami per totum Orbem fama apud Paganos. Quod Gentes eum ut Patro-num adsciverunt, & se ejus Religionem babere prætendunt. Quam varie & malè esus offerendi ssacum apud eos Exemplum fuit interpretatum, fuse. Quænam Gentes se ab eo denominarunt. Nominn Abrahami formulæ diminutivæ apud Arabes. Is fuit Sacerdos, atque Propheta, & ab omnibus sic creditus. Magnus Princeps fuit, & à Persis aliquando vocatus Rex. Quomodo in authentico Turcarum Catechismo Turcicè conscripto docetur quid post mortem Angelis Inquisito-ribus respondendum sit de Religione Abrabami. Fabulosum apud Arabes, quòd Abr. extraxerit Caabam, &c. Quale fuit Terachi nomen Ethnicum apud 0rientales. Ejusdem nominis occasione, agitur de Martio mense & de initio An-

des Lettres. Decembre 1699. 695 ni apud Veteres: nbi Chaldaica quædam nomina Biblica explicantur, novâ luce ab Oriente derivata. Abrahami nativitas, quo anno. Abrahamus natus in Cûtha: vixit tempore Nini, qui Nimrod, cujus male parta band din durâruni. Res Chronologica trastatur fusè : Nini Successores. Belus fuit Cush, Babyloniorum dialecto dictus Cuth, ex Orientalium sententia. Cushi & Cushitarum sedes, ex Arabum & Persarum Historin. Unus tantum Cush in S. Biblin. Cush nunquam notat Aethiopiam: at cur sic exponatur in Græco; quod effecit ut alius Cush à quibusdam excogitetur & supponatur, at sine fundamine. Locus Biblicus de egressione Nimrodi in Assyriam, exponitur fuse & quot urbes n exstruxerit. Non Zoroastres, sed Oxyartes fuit Ba-Aria Rex. Quale fuit nomen Oxyartes: unde alia quadam Persica Nomina Biblica lucem fænerantur. Quamdin Abr. mansit in urbe Haran. Harani fratris Abr. mors, qualis. Abrahami transitus in Canaan. Abrahami bellum cum Chedorlaomer Persarum & vicinarum Gentium monarchâ. Idololatria tempore Eber in-

choata, & eadem stabilita tempore Sarugh. Exponitur quales fuerint Benè Eber. An Lingua Hebraica ab Eber, vel ab Ibri, proline: ubi de Eberi sede & Reli-

# 696 Nouvelles de la République

Religione. Multis exponitur & restituitur locus Biblicus depravatus. Num. XXIV. 24. de Eber & de navibus Chittim. Abraham in Ethnicismo natus: quo mode & quo etath anno conversin, ex Orientalium traditione. Abrabami contentio cum-Idololatru: ejusque incarceratio per aliquot annos ex textu Talmudu. De Urbe Ur seu Urchoë, ubi vixit A-braham: & de cognomine urbe Urhoi, ubi etiam diversatus est Abraham. Chesed & Chasdais, inter ques non fuit Abraham: id in S. Biblin proleptice di-Eum. Qualia habuit Abraham apud veteres Persas nomina antiquissima. De Sara nomine Ethnico. De morte Abrabami & Sara.

Il paroit depuis quelque tems The Travellers Gnide, le Guide des Voyagenrs. Ce n'est proprement qu'une description, mais fort exacte, de tous les chemins d'Angleterre. Vous savez, qu'un des avantages, dont cette Nation a joiti sous ce Régne, a été la fréquente Convocation des Parlemens. Par ce moyen, on a eu lieu de faire plusieurs excellentes Loix pour la Police: mais parce qu'elles sont répanduës dans plusieurs Actes du Parlement, & qu'elles sont bien souvent mêlées avec d'autres matières, on en a fait un Abrégé en

Anglois; pour la facilité de ceux qui veulent s'instruire des Loix qu'on a faites depuis que sa Majesté est montée sur le Trône.

On a imprimé deux Discours de seu M. Charnock, connu par des (a) Livres de Dévotion qu'il a publiez ci-devant; I'un a pour titre Of Mans Enmity to God, c'elt-à-dire, de l'Inimitié de l'Homme contre Dien; & l'autre; of Salvation to the chiefest sinners, c'est-à-dire, du Salut des plus grands Pécheurs. On a ausli publié un Ouvrage du feu Thomas Barlow Evêque de Lincoln, qui a pour titre, Directions for the Choise of Books in the Study of Divinity. Instructions pour le choix des Livres dans l'étude de la Théologie. On a imprimé en Anglois un Livre de M. Collier, qui est un Exaauen du Théatre Ancien & du Théatre moderne, dans lequel il fait voir ce qu'il y a de contraire aux bonnes mœurs & de profane dans le Théatre Anglois; en faisant le Paralléle de l'ancien avec le moderne. Voici un Livre, qui peut servir de Suplément au Noyage de M. Lister en France. A fuccinct Description of France, wherein Gg : " (a) On en a parle dans le mois de Juil-

les. pag. 118.

698 Nanvelles de la République.

s a character of the People, cultoms, Ev. of that Kingdom. C'est-à-dire, Description abrègée de la France, où l'on donne le caractere des François & de leurs con-

tumes, &s.c. De France. M. E. Spanbeine Ambaffadeur de M. l'Electrum de Brandebourg en ce Pays nous prépare une Differtation Françoise sur les Régles de la Tragédie ancienne, & une autre sur les Fêtes de Bacchus, à Athénes, sur son Théatre & sur les Piéces Dramatiques qu'on y représentoit. 11 examine dans cette Dissertation tout ce qui regarde ces anciens Spectacles & leurs Auteurs. Après cela il donnera une Edition in folio de son Livre de Use & Prastantis Numismatum. Tous cenx qui aiment les belles Lettres sont fact fachez, de ce qu'il ne peut pas donnet plus de tems à l'étude, à cause de son emploi plein de distractions.

Des Pays-Bas. M. l'Abbé Le Blanc vient de nous donner une Histoire Latine in follo de la famente Congrégal tion \* de Auxilis. Il a fait imprimer en même tems une petité Lotere pour fervir de Réponse à celle du Secretaire de Liége du 30. Juin 1698, où l'on trou-

<sup>\*</sup> On pourra en parler plus aimplement sint autre fris.

des Lettres. Decembre 1699. 699 ve l'Analyse de cette Histoire. Il y a bien du seu dans ces deux Ouvrages : l'Auteur l'avoüe; mais il dit en même tems, qu'on ne sauroit conserver son sang froid contre des Adversaires tels que ceux qu'il a en tête. On imprime à Cologne in 8. L'Exposition de la Foi de l'Eglise R. touchant la Grace & la Pré-

destination. Ce Livre est de la composition du Jeune Abbé de S. Cyran. Il sut condamné par M. l'Archevêque de Paris en 1697. Le tître portoit qu'il avoit été imprimé à Mons chez Gaspard Migeot. Cette pouvelle Edition sera corrigée dans le corps de l'Ouvrage, les passages de l'Ecriture y seront traduits en François, le Latin sera à la marge. Elle sera augmentée de l'Ordonnance de M. l'Archevêque de Paris, de nouvelles Remarques sur cette Ordonnance, &t des anciennes Priéres de l'Eglise. Cette Ordonnance a été l'occasion

de l'Histoire abrégée du Jansénisme, qui est un petit in 8. On trouvera ce Livre à Amsterdam, chez le Sieur de Lorme. George Gallet imprime l'Histoire de Louis le Grand par le Comte de Bus-

sy-Rabutin. Le Sr. Marret imprime L'Art de peinture de C. A. Du Fresnoy, traduis au François, sur la troissème Edition de

en François, sur la troisième Edition de Paris. Le Sr. Despordes vient d'achever

700 Nouvelles de la République &c.

la \* Traduction du Livre d'Origéne contre Celse par M. Boubéreau. Les Fréres Van Dole ont imprimé les Galanteries Angloises. Nouvelles Historiques par M. le Chevalier de R. C. D. S.

\* On en parlera amplement le mois prechain.

# TABLE

des Matieres Principales. Decembre 1699.

THe Judgment of the Ancient Jewish-Church. Pag. 603 Memoires du Chev. de BEAUJEU. 633 The Life of Pythagoras, &c. by WIL-LIAM Bp. of Coventry and Lichfield.

Historia Cultus Sinenstum. Histoire de Henri II. dernier Duc de Mont-670 morency. Sex. Pomp. Festus & M. Verrius Flaccus, cum Noth A. DACERII, in usum Delphini. 686

Satyres Nouvelles. 680 Essai de l'Histoire du Regne de Louis le Grand. 690

Extrait de diverses Lettres. 601 ΤÁ.

# T A B L E ALPHABETIQUE,

Pour les Nouvelles des six derniers Mois de 1699.

۸.

| /                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bel, n'immola point de victimes. 146                                                        |
| Académie des Sciences . Histoire de Cet-                                                    |
| te Académie 3. Quand elle fut                                                               |
| établie, & comment.                                                                         |
| Accumbere, remarques sur la manière dont les                                                |
| anciens étoient couchez à table.                                                            |
| Acier, expérience fur l'Acier. 24                                                           |
| Ada VIII o 10 expliqué. 000                                                                 |
| Aftes & Mémoires des Négociations de la Paix de                                             |
| D.C.ia                                                                                      |
| Enes Sylvins, nouvelle Edition de ses Oeuvres.                                              |
| 600                                                                                         |
| Agatorchide, s'il est l'Auteur de l'Ouvrage qu'on                                           |
| This seemily a                                                                              |
| Aimant, expérience remarquable sur l'Aimant.                                                |
| 23 111111111 , CAPETICIO COMO 18                                                            |
| Alexandre V. Est fait Pape dans le Concile de Pi-                                           |
| 1a 249                                                                                      |
| Allie (Pierre) son Livre sur la Trinité & la Di-                                            |
| vinité de Tefus.Chritt. \$10,00%                                                            |
| Ame hamaine fi l'on neut prouver qu'elle 1015                                               |
| immatérielle 407. Si le doute du 00 2 du ci-                                                |
| le est matérielle, nuit au sentiment de son im-                                             |
| morralité. SCO                                                                              |
| Ames du Purgatoire, ne savent pas si elles sont                                             |
| Ames du Purgatoire, ne savent pas si elles sont<br>en état de salut selon Denis Rickel. 311 |
| Ange, pourquoi ce nom est donne au Loges, oc                                                |
| ce on'il fignific.                                                                          |
| Animana , quand on commenca d'en facrifier, 140                                             |
| .S.                                                                                         |
|                                                                                             |

# T A B L E

| Si Abel en immola.                          | ibid.   |
|---------------------------------------------|---------|
| America award & man awi deabling 186        |         |
| Annates, quand & par qui établies. 186.     | \       |
| putes sur ce sujet au Concile de Cons       | tance.  |
|                                             | 303     |
| Apalle, de l'Esprit samilier de Socrate,    | nou-    |
| velle Traduction. 205. En quel tems A       | . pulée |
| a vécu. 206. Sa vie. ibid. A quelle M       | از مزم  |
| a vecu. 2001 Oz viet John. At queite ma     | Bic     |
| s'artacha. 207. On lui veur faire un        | proces  |
| de ce qu'il a un miroir.                    | ibid.   |
| Aquitania, ce qu'elle comprenoit du ter     | ns de   |
| Čélar.                                      | 277     |
| Arc-en-ciel, observations fur ce sujet.     | 18      |
| Arrien, remarques sur les Ouvrages de ce    |         |
| Arrien, remarques fur les Ouvrages de ce    |         |
| teur. 43                                    | 5. 436  |
| Aubigny (le Sire d') Roman.                 | 204     |
| Avengle, devenu habile                      | 311     |
| Anteurs François, pensces de M. de S.       | Evre-   |
| mont fur quelques Auteurs François.         | 348     |
|                                             |         |
| Azyles, lour origine.                       | 142     |
| В.                                          |         |
| BAbel, on en voit encore des masures.       | 547     |
| Bathue des Hérésiques, divers Conciles:     | ıllem-  |
| blez fur ce fujet.                          | 245     |
| Bayle (François) son Cours de Physique.     |         |
|                                             | 472     |
| Baffera, Histoire des révolutions de cette  | Ville   |
|                                             | 542     |
| Beaujen (le Chevalier de) ses Mémoires.     | 633     |
| Bede , corrigé.                             | 71      |
| Bigards, & Bignines, leurs fentimens per    |         |
| Change do come dos Onicidos Madamas         |         |
| férens de ceux des Quiétiftes Modernes      |         |
| Belles-Lettres, d'où vient leur décadence.  | 101     |
| 3. Benoit, véritable tems de sa mort.       | 48      |
| Benoit XIII. (Pape) déposé par le Concile   | de Pi-  |
| ſe.                                         | 297     |
| Benninghen (de) sa réponse à un Envoyé      |         |
| Je Laureia St. la Differian de DEnna        |         |
| de Louvois, & la Réflexion de l'Envo        |         |
| ce fujet.                                   | 410     |
| Bilibra veritatis &c. Ouvrage de Guillaum   | e Vor-  |
| Rius.                                       | . 214   |
| Bizardière (de la) son Histoire de la Sciss |         |
| Pologne.                                    |         |
| · a and Pride                               | 329     |
|                                             | Boruli  |

| Breufs nourris d'une manière fingulière:       | 542.        |
|------------------------------------------------|-------------|
| S. Beniface (Apôtre de la Germanie) véri       |             |
| S. Bennace (Apolle de la Octimanic) veri       |             |
| année de sa mort.                              | 54          |
| Beniface VIII. (Pape) son caractère. 163.      |             |
| malheurs.                                      | 164         |
| Bordelon , fon Histoire Critique.              | 343         |
| Byracion , Itiliaine de ce Martichal           |             |
| Beneicant, Histoire de ce Marechal.            | 279         |
| Bourbon (l'Isle de) Description de cette Isle  | . 538       |
| Rowr. fon Dictionnaire Anglois.                | 84          |
| Boyle (Robert) on a fait un Abrégé de ses      | Ocu-        |
|                                                | 117         |
| vres.                                          | الملاقعة    |
| Breft différence de sa longitude d'avec cel    | ic ac.      |
| Paris.                                         | 20          |
| Bruyere (de la) ses Dialogues posthumes        | ur le       |
| Andrews (do in) des Blandgade Politica         | 30          |
| Quiétisme.                                     |             |
| Bulgares, quand convertis.                     | - 74        |
| Burgrave, ce que c'est.                        | 45 I        |
| C                                              |             |
| At mes il n'e en a paint en Poloene            | 639         |
| CAbarets, il n'y en a point en Pologue.        |             |
| Calvin (Jean) calomnie fur fon sujet.          | 592         |
| Cambras (l'Archeveque de) son Livre de,        | Télé-       |
| maque. 198. Réflexions sur ses sentimens       | . 444       |
| Canen ; compu par la violence du froid.        | 8           |
| Canality tompu par la violence du moier        |             |
| Carré, Son Voyage des Indes Orientales.        | 536         |
| Carschemas, ce que c'oft.                      | 639         |
| Caffell (Edmond) eut bien de la paine de       | fanc        |
| imprimer fon Dictionaire des Langues O         | rien_)      |
|                                                |             |
| tales.                                         | 134         |
| Cafuel, Oifeau des Indes fingulier.            | - 15 .      |
| Ceremoniale Brandeburgieum. Livre désendu en   | Bran-       |
| debourg.                                       | 23 E        |
| Certitude de valfon & Certitude de Fai, et que |             |
|                                                | C CTE       |
| . & comment on le peut avoir.                  | <b>38</b> 0 |
| Charlemagne, véricable lieu de fa paissance.   | - 70        |
| Charles II. (Roi d'Angleterre) sa Politique    | lotiće      |
| par l'Ambaffadeur de France.                   | 400         |
| par i Ambanadeur de France.                    | ינידי.      |
| Charles Gustave (Roi de Suede) est sollici     | te de       |
| donner au Cardinal Mazarin, les pré            | icns ,      |
| qu'il avoit destinez au Roi de France.         | 642         |
| Charnes (Etienne) nouvelle Edition de ses      | Oou-        |
|                                                | 2           |
|                                                | 148         |
| Gg 4                                           | Cha         |

# T A B L E

| esestites, unguiteres, remarques tur seur         | wjei        |
|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                   | 1           |
| Chertables (de) sa Manière de se préparer         | àl          |
| more.                                             | 11          |
| Chevalerie, Son origine.                          | 57          |
| Chevaliers, quand ils ont commencé, quan          |             |
| les créoit, &c. 572. Conftantin en instit         |             |
| premier pasmi les Chrétiens.                      | C 7.        |
| Chronique de S. Jerbme, corrigée.                 | 574         |
| Chromologie des Pais de France corriede en        |             |
| Chronologie des Rois de France, corrigée en       |             |
| fieurs endroits.                                  | 6           |
| Gierren, s'il a distingué l'esprit d'avec le c    |             |
|                                                   | 211         |
| Girconsérence de la Terre calculée.               | 14          |
| Circulation dans les plantes démontrée.           | 10          |
| Le Clere, (Daniel) son Hittoire de la Med         | ecine       |
| traduite en Anglois.                              | 117         |
| Le Clere (Jean) ses Réflexions sur les Lot        |             |
|                                                   | ibid        |
| Clemangis (Nicolas) éloge de eet Auteur.          | 309         |
| Glerge, Livre fur le mépris qu'on a pour le       |             |
|                                                   | 220         |
| gé.                                               |             |
| Clerge Inférieur de Liege, s'il doit être et      | tem         |
| des impôts qui se lévent sur le Pays.             | 456         |
| Elimats, comment comptez.                         | 150         |
| La Contesse de Martare, Roman nouveau.            | 400         |
| Concile de Calcedoine, difficulté considérable se | ur ce       |
| Concile,                                          | 108         |
| De Constance, Histoire de ce Concile.             | 300         |
| D'Elvire, sous Constance & Galére, qu             |             |
| il a été tenu.                                    | 248         |
| 4 De Burrare , Les Grecs's'y reunissent           | aux         |
| Latins.                                           | 305         |
| De Prantfert concilié avec le secon               | d de        |
| Nicce.                                            | 261         |
| De Frient, n'a pas été bien placé.                | 60          |
| De from conversed men Louis la Debar              |             |
| De Lyon convoqué par Louis le Débor               | -1500<br>61 |
| , re quand affemblé.                              |             |
| De Paris, divilé en deux mal à-prop               |             |
| - quand astemble                                  | ibid.       |
|                                                   | jijd.       |
| - 1                                               | D'O-        |
|                                                   |             |

| D'Oviedo, quand assemblé.                      | 62         |
|------------------------------------------------|------------|
| De Compostelle, mal placé.                     | ibid.      |
| D'Altheim, il n'en est point parlé da          |            |
| Collection des Conciles.                       |            |
|                                                | . 63       |
| De Ravenne, il s'en est tenu deux sou          |            |
| thon le Grand.                                 | ibid.      |
| Autres remarques sur les Conciles.             | 64         |
| De Terpignan, Histoire de cette Al             | lem-       |
| blée.                                          | 295        |
| De Sinuesse, contre le Pape Marcel             | llin ,     |
| raisons qui prouvent qu'il n'a jamais été      | to-        |
| nu.                                            | 247        |
| Conciles, On en prépare une nouvelle Editio    |            |
| Louvre                                         | 23E        |
| Conciles Géneraux, Histoire de ces Conciles.   | 243        |
| Condamnez à mort, s'il leur est permis de se   |            |
| ver quand ils peuvent.                         | 426        |
| Confiante, n'est pas absolumens nécessaire dat |            |
| Chrétien.                                      |            |
|                                                | 583        |
| Confiscation, n'a pas lieu en Hollande.        | 194        |
| Conjectures, comment elles doivent être pre    |            |
| lées:                                          | 100        |
| Conrad le Salique (Empereur) son origine.      | 7.4        |
| Contemplatifs, il y en a eu dans toutes les F  | •          |
| gions.                                         | 139        |
| Conti (le Prince de) Histoire de tout ce qui   | s'eft      |
| passé au sujet de son élection à la Courc      | onne       |
| de Pologne.                                    | 334        |
| Cerévéquez, remarques curieuses sur les Core   | éva-       |
| ques                                           | 249        |
| 1. Corinthiens. VI. 3. expliqué.               | 138        |
| 2. Cerinthiens V. 10. expliqué.                | 488        |
| Corps, si c'est le même, qui ressuscitera.     | 484        |
| Cofaques, Véritable cause de leur soulévement  |            |
| tre la Pologne.                                | 617        |
| Confine, Nerva défend de l'épouser.            | 134        |
| de Contures (Baron) sa Traduction de l'Espris  | - 63       |
| milier de Socrare.                             | 2C <b></b> |
| Cracerie (l'Evêque de) conte plaisant de cèt l | Ful.       |
|                                                | 642        |
| que.                                           | 97Z        |
| Création, Histoire de la Création, la lectur   |            |
| Gg 5                                           | · eff      |
|                                                |            |

# T A B L E

| est défendue par les Juiss, de crainte du<br>lythétime, sable sur ce sujet.                      | Po-<br>607            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Crecodile, remarques anatomiques fur son                                                         |                       |
| 3. Cyprien, assemble divers Conciles sur la filon du Batème des Hérétiques. 245.                 | -                     |
| changea d'opinion.                                                                               | 247                   |
| Dacier, sa Traduction de Platon. 412. Festus.                                                    | <b>Son</b> 686        |
| Dale (van) son Histoire des Oracles réimpr                                                       | mée.<br>477           |
| Dames de qualité, Loi remarquable de Ror<br>à ce sujet.                                          | nulus<br>142          |
| Danemare (les Femmes de) leur caractère.                                                         | 635<br>iuit <b>ez</b> |
| Dance (Abbé) fon Dictionaire des Antic<br>Romaines & Grecques, 135. Fautes qu'<br>trouve.        | on y<br>149           |
| Dangeau (l'Abbé de) sa nouvelle Méthode<br>prendre la Géographie.                                |                       |
| Daniel (Jésuite) on lui désend de faire impra<br>au Louvre son Histoire de France.               |                       |
| Dantzick, particularitez du Gouvernemen cette Ville.                                             |                       |
| Davis (Nonce du Pape en Pologne) pourquentra dans le parti de l'Electeur de Saxe                 | uoi il                |
| Décret contre les Livres Apocryphes, le Pape                                                     | . 330<br>Gela-<br>56  |
| Défenses de la Jurisdiction séculière de I                                                       | .iége.                |
| Dents des Eléphants, font de la nature de la                                                     | 455<br>-cor<br>-21    |
| ne.  Dittes, de Pologne, remarques confidérat ce fujet.                                          |                       |
| Dies, Numa défend qu'on lui donne la i<br>d'aucun homme ni d'aucun animal.                       | ligure                |
| Dienn, Romulus défend d'ajouter foi à c                                                          |                       |
| la fable en raporte.  Digestion, comment elle se fait.  Bisselium faure des Photograph ede seule | ibid.<br>29           |
| Dispotes, naiffent, meurent, & renaissent,                                                       | com-                  |
| · ·                                                                                              | 1206                  |

| me toutes les autres choses du Monde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Diverce, n'a pas toujours été permis chez les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ro-        |
| mains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |
| Sharing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144        |
| Dencin (Jesuite) fon Specimen Observationun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B 118      |
| Etiltoriam Reltorianam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105        |
| Dugrés (Du Puy) son Traité sur la peinture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472        |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/-        |
| To do do Contains all mains allow second man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <b>.</b> |
| R An de fontaine, eft pleine d'un grand non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ppre       |
| d'animaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24         |
| Beclésiastiques, qui ont de grands salens , G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oth        |
| leur doit donner de l'emploi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105        |
| Estand (Allemend) annian Ouissite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .g.        |
| Echerd (Allemand) ancien Quiétiffe.<br>Eclipse, de Soleil, l'air aperçu plus froid a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104        |
| Melipje, de Soleil, l'air aperçu plus troid a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOT\$      |
| qu'avant & aprés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .0         |
| l'Eglise, peut condamner quelcum après sa m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wrt-       |
| Sale à Lane commune ductour abree m -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253        |
| Eléphant, remarques anatomiques sur son su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı;et       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21         |
| Eloquence, vraye & fausse, diverses reflexions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·fur       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .0\$       |
| Warmann /P Ambaffadaun da an Dalauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 95       |
| Empereur, (l'Ambassadeur de, en Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| lui dit des injures quand il harangue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339        |
| Enée, s'il fut fidéle aux Troyens. 140. S'il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eft        |
| vrai qu'il se rendit en Italie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14İ        |
| Enfans, Les l'arens avoient droit de vie fur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| chez les Romains. 143 : Cette Loi abio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ibid Défauts dans leur éducation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$87       |
| Enterrement, deffendu d'en faire dans la Ville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dat        |
| les douze tables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Efdras, avoit cent ans quand: il mourut. 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o n        |
| corrigea les Exemplaires de la Bible, & s'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ii de      |
| une Loi touchant le Canon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130        |
| Esprit de Prophétie, quand il cessa parmi les Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | uìÉs.      |
| mily or a committee of the committee of  | 128        |
| The sample and the same and the |            |
| Etat, conditions requifes pour rendre un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CEAC       |
| heureux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103.       |
| Beats, qui ont apparence de République &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | qui        |
| font de veritables Monarchies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~          |
| Encharistie, erreur en Espagne sur ce sujet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191        |
| Aveques, combien debauchez en Pologne. Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | em-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 642        |
| G 2 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eue        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

## PT ABEE.

| Engéne II. (Pape) a été le premier, que donné que les Pontifes Romains fer crez en présence des Députez de l'Er | ii 2 or-<br>cient fa- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                 | 57                    |
| Emngnes, Nerva désend d'en faire.                                                                               |                       |
| Emmanti, Neiva delend den inne.                                                                                 | 134                   |
| Enedius, il y a eu deux Consuls de ce s                                                                         | 3000. 44              |
| S. Evrement, son Jugement de quelques                                                                           |                       |
| François,                                                                                                       | . 348                 |
| <b>F.</b>                                                                                                       |                       |
| Ables is élles tirent leur origine de l'i                                                                       | Hiftoire              |
| Τ.                                                                                                              | 432                   |
| Faculté de Théologie de Paris, fa rigueur à                                                                     |                       |
| de dimentes aminione                                                                                            |                       |
| de diverses opinions.                                                                                           | 315                   |
| Faun dévot, caractère d'un faux dévot.                                                                          | 423<br>588            |
| Faydit, ses Lettres Théologiques.                                                                               |                       |
| Félicité avenir, en quoi elle consistera.                                                                       | 54.565                |
| Felix V. Reconnu Pane lévitime par l'Us                                                                         | niverfité             |
| de Paris, quoi que le Roi de France de                                                                          | emeirst               |
| neutre fur ce fujet.                                                                                            | 308                   |
| Femme ani hair du vin munic comme a                                                                             | 41.4.                 |
| Femme, qui boit du vin, punie comme a                                                                           | unitere               |
|                                                                                                                 | 143                   |
| Femmes, ne mangeoient point ancienneme                                                                          | nt cou-               |
| chées à table.                                                                                                  | 139                   |
| Fer exposé au Soleil s'alonge.                                                                                  | 25                    |
| Fefine, Nouvelle Edition de cet Auteur-                                                                         | 686                   |
| Fête des Persans , où ils se tuent les uns                                                                      |                       |
| tres.                                                                                                           |                       |
|                                                                                                                 | ,544                  |
| Fêtes des Saints, sont souvent célébrées et                                                                     |                       |
| tres jours que celui de leur mort.                                                                              | 49<br>18              |
| Fêtus, remarques fur sa respiration.                                                                            |                       |
| Feuilles des plantes. A quoi elles sont utile                                                                   | es à ces              |
| mêmes plantes                                                                                                   | - 48                  |
| Filles, s'il eft fort nécessaire d'avoir sein                                                                   | de leur               |
| Education 196. A quoi occupées dans                                                                             |                       |
| férens Pays.                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                 | -1-97                 |
| Fontaines, tirent toutes leur origine des                                                                       |                       |
|                                                                                                                 | 28                    |
| Fontenelle, Lettre contenant quelques Ob                                                                        |                       |
| contre les Entrétiens de la pluralité de                                                                        | s Mos-                |
| · des.                                                                                                          | 386                   |
| France (l'Ambassadeur de , en Pologne)                                                                          | pour-                 |
| (1)                                                                                                             | quoi                  |
| C                                                                                                               | 400.                  |

| quoi il ne harangue point la Diéte.<br>France (les Rois de) leur Chronologie corris<br>plufieurs chefs.                                                                                   | 33<br>gée e:<br>6   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Freid, vereu extraordinaire du froid.                                                                                                                                                     |                     |
| Garach (Isle) Description de cette Isle. le Gendre, son Essai de l'Histoire de Los Grand.                                                                                                 | 54<br>iiis l<br>6çe |
| Gines, se donne aux François, qui la perder suite.                                                                                                                                        | t en<br>289         |
| Genége, Relation du tumulte, qui y arriv                                                                                                                                                  | oid<br>Valet        |
| 1667.  Gesie, Platon a enfeigné que chaque homm avoit un 209. Cette opinion propre à h lier l'homme.                                                                                      | 453<br>umi<br>2:0   |
| Geographes anciens, nouvellement réimprimez<br>Géographie Historique, Nouvelle méthode pou<br>prendre.                                                                                    | 436<br>1 2 2 2 6 8  |
| Gerson (Jean Charlier) Eloge de cêt Auteur.<br>Gergenes, n'ont rien de commun avec les G<br>les. 432. leur fable inventée par Hésiode.<br>Grab, qui a publié le Spissiegium Patrum, qui i | ioril+<br>433       |
| Grains de fable, qui se trouvent dans l'urine,                                                                                                                                            | 218                 |
| figure.<br>Gratia triumphans de Novis Liberi Arbitrii dec                                                                                                                                 | 25                  |
| soribus.  Grecs, leurs disputes avec les Latins, terminé.                                                                                                                                 | 114                 |
| Concile de Ferrare. Grégeire V. (Pape) son origine.                                                                                                                                       | 305<br>74           |
| Grégoire VII. (Pape) a été le premier, qui a<br>pouvoir dispenser les sujets, de l'obligation                                                                                             | cru                 |
| payer le ribue aux l'rinces excommuniez.<br>Grégoire XII (Pape) déposé par le Concile de                                                                                                  | 246                 |
| se. S. Grégotre de Tours, Neuvelle Edition de ses C                                                                                                                                       | 297                 |
| vres. Guillelman, corrigé.                                                                                                                                                                | 235                 |
| Auminium, Corriger                                                                                                                                                                        | 74                  |

| Hamseiftes de l'est Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 248 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 394 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Historie (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens (République) les Catholiques Romains (Rép | H.                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hammen, Auteur d'un Périple, quand il a vécu. 431 Hammen, Auteur d'un Périple, quand il a vécu. 431 Helmont (van) son Epitaphe. Pèrri VIL (Empereur) s'il sut empoisonné & par qui. Henri II. (Duc de Montmorency) son Histoire, & fon abrégé. 670. & foir. Histoires, Abrégé de leur Histoire. 591 Histoires, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons returées. 657 Histoires Sublimes & Allégoriques. 345. Historia Cultus Sinensisme. Extrait de ce Livre. 661 Eistoria, conditions requises pour faire um bon Historien. 99 Hellande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens. 192 Homicide de sondemens, n'est pas permis & pourquoi. 428 Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrifioit. ibid. S'ilspeuvent être changez en bête. 209 Hespitalité, exactement observée parmi les Arabes. Humanistes, loüent trop leur métier, 102 Humsilté, cette vertu a été connue des Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausconduit. 315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 691 Hydropiste, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LI Amel (Jean Baptifte du) son Histoire de l'Aca-     |
| Heimons (van) fon Epitaphe.  Print VIL (Empereur) s'il fut empoisonné & par qui.  Henri VIL (Empereur) s'il fut empoisonné & par qui.  Henri II. (Duc de Montmorency) son Histoire, & fon abrégé.  Histoires. Abrégé de leur Histoire.  Histoires pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons refutées.  Histoires Sublimes & Allégoriques.  Histories Caltus Sinensiam. Extrait de ce Livre. 661 Eistoriem, conditions requises pour faire un bon Historiem.  Pallande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192  Homicide de sondemens.  193  Homicide de sondemens, quand ils ont commence.  147. Comment on les sacrissioit. ibid. S'ilspeuvent être changez en bête.  Prospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humanistes, loüent trop leur métier.  Humanistes, loüent trop leur métier.  Hous (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Résponse qu'on fit au sujet de son sausconduit.  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Résponse qu'on fit au sujet de son sausconduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  691  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gemie des Sciences.                                   |
| Eterri VII. (Empereur) s'il fut empoisonné & par qui. 173 Henri II. (Duc de Montmorency) son Histoire, & son abrégé. Histoires, Abrégé de leur Histoire. 591 Histoires, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons resurées. 657 Histories Sublimes & Allégoriques. 345 Historia Cultus Sinensium. Extrait de ce Livre. 661 Elistorien, conditions requises pour faire un bon Historien. Pollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens. Homicide de soi même, n'est pas permis & pourquoi. 28 Emmes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé 147. Comment on les sacrissoit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête. 209 Elistalité, exactement observée parmi les Arabes. Humanistes, loüent trop leue métier, 102 Humilité, cette vertu a été connue des Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausconduit. 219 Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perfes. 697 Elydropisie, comment guérie. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| qui.  173  18 cmri II. (Duc de Montmorency) son Histoire, & son abrégé.  Horifierquez, Abrégé de leur Histoire. 591  Hirtseles, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons refutées. 657  Histoires Sublimes & Allégariques. 34.5  Histories, conditions requises pour faire un bon Historien.  Pollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  Homicide de ser même, n'est pas permis & pourquoi.  192  Emmes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé 147. Comment on les sacrissoit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête. 209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humanistes, loüent trop leur métier. 102  Homilité, cetté vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausconduit. 219 Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perfes. 691  Hydropisse, comment guérie. 26  Eydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Helmont (van) ion Epitaphe. 599                       |
| Henri II. (Duc de Montmorency) son Histoire, & son abrégé.  670. 6 fair.  Histoireques, Abrégé de leur Histoire.  591  Histoires Julians sincus de l'Alligoriques.  181  Histories Sublimes & Alligoriques.  181  Histories Caltus Sincus exactices pour faire un bon Historien.  99  Histories Caltus Sincus exactices pour faire un bon Historien.  99  Hellande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192  Homicide de soi même, n'est pas permis & poutquoi.  428  Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé.  147. Comment on les sacrissoit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  207  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humaniste, loüent trop leur métier.  102  Homilité, cette vertu aété connue des Payens.  418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation.  314. Réaponse qu'on sit au sujet de son sausconduit.  152  Hydropisse, comment guérie.  691  Hydropisse, comment guérie.  26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pinri VIL (Empereur) s'il tut emposionne et par       |
| fon abrégé.  Histifiarques, Abrégé de leur Histoire.  Historles, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons resurées.  Histories Sublimes & Allégoriques.  Histories Sublimes & Allégoriques.  Histories Caltus Sinensium. Extrait de ce Livre. 6612 Elistries, conditions requises pour faire un bon Historien.  Histories, conditions requises pour faire un bon Historien.  Hellande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192  Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrifioit. ibid. S'ilspeuvent être changez en bête.  209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humaniste, loüent trop leur métier.  Homilité, cette vertu a été connué des Payens.  418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausconduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  691  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Hirtstarques, Abrégé de leur Histoire.  Hirtstales, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, ses raisons restucées.  157  Histories Sublimes & Allégariques.  Histories Cultus Sinensium. Extrait de ce Livre. 661  Historien, conditions requises pour faire un bon Historien.  192  Hollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  288  Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrisioit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  207  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humanistes, loüent trop leur métier.  Homilité, cette vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697.  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| Histocles, pourquoi il écrivit contre les Chrétiens, fes raisons resurées. 657 Histoires Sublimes & Allégoriques. 345 Histoires Gultas Sinensiam. Extrait de ce Livre. 666 Histoiren, conditions requises pour faire un bon Histoiren. 99 Hollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les fondemens. 192 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Homicide de se même, n'est pas permis & pourquoi. 428 Humaniste, caactement observée parmi les Arabes. 548 Humaniste, cette vertu a été connué dea Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transsubstantiation. 314. Réposse qu'on fit au sujet de son sausonant als Rose, posse qu'on fit au sujet de son sausonant als Hust, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 697. Hydropisse, comment guérie. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| fes raisons resurées.  Histoires Sublimes & Allégoriques.  Histoires Culturs Sinonsium. Extrait de ce Livre. 661  Histoires, conditions requises pour faire un bon Historien.  Mollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  207  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  429  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  429  Homicide de sei même, n'est pas permis & pourquoi.  548  Humaniste, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humaniste, cette vertu aété connué des Payens.  418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation.  314. Réaponse qu'on sit au sujet de son sausconduit.  315.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697.  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wieneles nouvenoi il écrivit contre les Chrétiens.    |
| Histoires Sublimes & Allegoriques. Historica, conditions requises pour faire un bon Historien, conditions requises pour faire un bon Historien.  Pollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  Homicide de soi même, n'est pas permis & pourquoi.  428  Emmes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé 147. Comment on les sacrisioit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humanistes, loüent trop leus métier.  Humanistes, loüent trop leus métier.  Hos (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausconduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perfes.  691  Eydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fer raifons refurees.                                 |
| Historia Cultus Sinensium. Extratt de ce Livre. 661 Historia, conditions requises pour faire un bon Historien.  99 Hollande (République) les Catholiques Romains en jettérent les sondemens.  192 Homicide de sei même, n'est pas permis & poutquoi.  28 Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrisioit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  209 Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548 Humanistes, loüent trop leur métier. Homilité, cette vertu a été connue des Payens.  418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697. Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wiftaires Sublimes dr Allegriques. 348                |
| ### Annualité, cette vertu a été connue des Payens.  #### Humaniste, louent trop leur métier.  ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Historia Cultus Sinensium. Extrait de ce Livre. 66:   |
| ftorien.  Mellande (République) les Catholiques Romains 192  Homicide de foi même, n'est pas permis & poutquoi.  428  Homicide de foi même, n'est pas permis & poutquoi.  428  Homes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrisioit. thid. S'ils peuvent être changez en bête.  209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humaniste, loüent trop leur métier.  Homilité, cette vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausconduit. 315.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  691  Hydropisse, comment guérie.  26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bifferies, conditions requifes pour faire un bon Hi-  |
| jettérent les fondemens.  Homicide de sei même, n'est pas permis & poutquoi.  428  Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrissoit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humanistes, loüent trop leue métier.  Homilité, cette vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ftorien. 99                                           |
| jettérent les fondemens.  Homicide de sei même, n'est pas permis & poutquoi.  428  Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les sacrissoit. ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  209  Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humanistes, loüent trop leue métier.  Homilité, cette vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mollande (République) les Catholiques Romains en      |
| Hommer, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les facrificit. thid. S'ils peuvent être changez en bête. 209 Hofpitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Humaniste, loüent trop leur métier. 102 Humilité, cette vertu a été connué des Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sautondait. 315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 697.  Hydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iettérent les fondemens. 192                          |
| Hommes, Sacrifices d'hommes, quand ils ont commencé. 147. Comment on les facrificit. Ibid. S'ils peuvent être changez en bête.  209  Hofpitalité, exactement observée parmi les Arabes. 548  Humanistes, loüent trop leux métier. 102  Humslité, cette vertu a été connue des Payens. 418  Hus (Jean) croyoit la Transubstanciation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausconduit. 315.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 697  Hydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hemicide de sei-même, n'est pas permis & pourquoi.    |
| mencé. 147. Comment on les factitioit. ibid. S'ilspeuvent être changez en bête.  Enspiralité, exactement observée parmi les Arabes.  548 Humanistes, louent trop leue métier. Humilité, cette vertu a été connué des Payens.  418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  697  Eydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 428                                                   |
| peuvent être changez en bête.  Hespitalité, exactement observée parmi les Arabes.  548  Humaniste, louent trop leur métier.  Humaniste, cette vertu a été connue des Payens.  418  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on sit au sujet de son sausonduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  691.  Hydropisse, comment guérie.  26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hommes, 52crinces d'nommes, quand ils ont com-        |
| Hospitalité, exactement observée parmi les Arabes.  Finnamiste, louent trop leux métier.  Humilité, cetté vertu a été connue des Payens.  Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausconduit.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perfes.  697.  Bydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mence. 147. Comment on les latermort. 1918. 3 lis-    |
| Humaniste, louent trop leur métier, 548 102 Humilité, cette vertu a été connue des Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausconduit. 315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 697. Hydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W. G. in alies and Arment observée narmi les Arabes.  |
| Humanistes, louent trop leur métier; 102 Humilité, cetté verru a été connue des Payens. 418 Hus (Jean) croyoit la Transsubstantiation. 314. Réponse qu'on fit au sujet de son sausonduit. 315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 697. Hydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rasperation, exactement object to paramited attacked  |
| Hamilité, cette verru a été connue des Payens. 418 Has (Jean) croyoit la Transubstantiation. 314. Ré- ponse qu'on sit au sujet de son sausonduit. 315. Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 691.  Eydropisse, comment guérie. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Homewiffer loijent trop leur métier. 102              |
| Hus (Jean) croyoit la Transubltantiation. 314. Ré-<br>ponse qu'on fit au sujet de son sausconduit. 315.<br>Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. 601.<br>Hydropisse, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hamilité, cette vertu a été connue des l'ayens. 418   |
| ponse qu'on fit au sujet de son sautonduit. 315.  Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  607.  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Has (Tean) croyoit la Transubltantiation. 314. Ré-    |
| Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses.  69r  Hydropisse, comment guérie.  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nonfe qu'on fit au fujet de son sautconduit. 315.     |
| Hydropisie, comment guérie. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hyde, son Histoire de la Religion des anciens Perses. |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69r                                                   |
| lie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hydropifie, comment guérie. 26                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                    |
| Amblique, Kenexions tur la vie de l'ytragore. 056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I Amblique, Réflexions sur sa vie de Pythagore. 658   |
| J Iconaclasses, quand leur prétendue hérésie à com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |

J Amblique, Réflexions sur sa vie de Pythagore. 658
J Lemeclasse, quand leur prétendue hérésie à commencé.
Jean III. (Roi de Pologne) fautes qu'il fit dans le dessein qu'il avoit de se donner son sits pour successeur.

336Jean XXII. (Pape) s'il s'élut lui-même. 173, ses diffugutes sur la vision de Dieu.

TIME

| Tean XXIII. Histoire de ce Pape. 200. Son                                            | n in-         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Jean XXIII. Histoire de ce Pape. 299. Soi constance. 300. Est déposé. 301. Crimes de | ont il        |
| est accusé.                                                                          | ibid.         |
| Jean de Paris, ses seneimens sur la Transub                                          | ftan-         |
| tiation.                                                                             | 170           |
| Jean V. 28. 29. expliqué.                                                            | 484           |
| Lean XIII. 27-30. expliqué.                                                          | 122           |
| Jean XIII. 27-30, expliqué,<br>Jeanne [Papesse] en quel tems sa fable a été          | con-          |
| trouvée.                                                                             | \$7           |
| Jerusalem, comment il pouvoit y avoir suffisam                                       |               |
| d'eaux pour tant d'habitans & tant d'étran                                           |               |
| •                                                                                    | 127           |
| Jesus-Christ, les Quiétistes ne veulent pas                                          | u'op          |
| s'arrête à lui 37. Pourquoi il ne s'eft ja                                           | mais          |
| donné directement le nom de Dieu.                                                    | 62 E          |
| 8. Ignace [Patriarche de Constantinople] quell                                       | e an-         |
|                                                                                      | 5.56          |
| Ignorance dans la Religion , combien elle eft gr                                     | ande.         |
|                                                                                      | 580           |
| Iliade d'Homère. Nouvelle Traduction.                                                | 346           |
| Amages, remarques importantes au fujet des                                           | Ima-          |
| ges. 256. Celles de la Divinité font contra                                          | ires à        |
| toute la Tradition                                                                   | 2 <b>59</b> . |
| Imitation de Jesus-Christ, Nouvelle Traduction                                       |               |
| l'Abbé de Bellegarde, 203. Remarques fur                                             | ľÁu–          |
| teur de ce Livre.                                                                    | 317           |
| Immelation, ce que c'est.                                                            | 146           |
| Imprimerie, Il n'y en 2 qu'une en Pologne.                                           | 639.          |
| Inclinations de cette vie, nous les aurons dans l'                                   |               |
| vie.                                                                                 | - 562         |
| Indifference [Sainte] Ce que les MyRiques enter                                      | nden <b>z</b> |
| par la selon S. François de Sales.                                                   | 442           |
| Invention, partie de la Rhétorique, fautes qu                                        |               |
| commet à cèt égard.                                                                  | - 96          |
| Jourdain, n'oft plus qu'un petie ruisseau.                                           | . 549         |
| Arenee [St.] It le fait a Oxfort une nouvelle E                                      |               |
| de ses Oeuvres.                                                                      | 217           |
| Jubilé, quand institué & changé.                                                     | 163           |
| Juges, les qualitez nécessaires à un Juge Livre                                      | nou           |
| veau. 151. Qualitez qu'ils doivent avoir                                             |               |
| S'ils peuvent donner des avis aux Parties.                                           | 2159          |
| •                                                                                    | jaifs,        |

| Justs, deviennent tout pullians en Pologn le régne de Jean III. 330. Expliquoient le ture par la Tradition. 521. S'ils ont tit doctrine des Platoniciens. Jurien, Son Traité Historique de la Théologie stique. Le plus juste pêche sept sois le jour, Cette m. n'est point dans l'Ecriture. Justin Marter, S'il est le premier Auteur du | PECT<br>6 les<br>62 Mg<br>43<br>axim<br>58<br>a Dog |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| me de la Trinité & de la Divinité de Jesus-C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 ' 5                                               |
| Anderare, ce que c'est.  Let (Gregorio) Ses Raguagli Historici Ses Lettres. 449. Pourquoi il fut oblig fortir d'Angleterre.  Lettre contenant quolques Objections sur les tretiens de la Planalité des Mondes de la                                                                                                                       | 451<br>En-                                          |
| Fontenelle.  Lettres Provinciales, nouvelle Edition.  Lettres Theologiques de M Faydis.  Leuties, fituation de ces Peuples.  L'éfoste ( Jean ) fes Oeuvres Posthumes,  Lipse ( Juste ) nouvelle Edition de ses Ouvre                                                                                                                      | 386<br>202<br>588<br>78<br>723<br>123               |
| Liturgie de S. Jaques, est supposée<br>Livres, remarque sur la plainte qu'on en im<br>me trop.<br>Livres Aparryphes. Remarques sur ces Liv                                                                                                                                                                                                | 345<br>vres.                                        |
| Leges, ce que les Targumistes ont entendu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | pat<br>pat<br>027<br>ires                           |
| Lane, n'a point d'Atmosphére sensible.<br>Lycaen, est le premier qui ait sacrifié des he                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 <b>7</b>                                         |

| . mes, ce qui a fait dire qu'il en avoit mangé.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147                                                                                             |
| М.                                                                                              |
| M Abillen (Dom) corrigé. 69                                                                     |
| MERCHINE NEWSCHE POUR CIEVER IES CAUK. 13                                                       |
| Magistrats, on leur doit plutot obeit qu'à ses                                                  |
| Peres & Meres.                                                                                  |
| Maire, de Londres, priviléges de celui qui est                                                  |
| revetu de certe Charge. 452 Mallebranehe, critique & opposé à Molinos. 589                      |
| Manichéens, leurs raisons contre la Providence                                                  |
| refurées, 104                                                                                   |
| La Manière de se préparer à la Mort par M. de                                                   |
| Chertablen.                                                                                     |
| Marcien, Aureur du Périple de la Mer extérieu-                                                  |
| re. Quand il a écrit. 437                                                                       |
| Margrave, ce que c'est. 451                                                                     |
| Martin V. élu Pape au Concile de Constance 303.                                                 |
| S. Marein (Eveque de Tours) remarques sur                                                       |
| l'année de sa mort.                                                                             |
| Mathilde (Comtesse) remarques sur sa généalo-                                                   |
| gie. 73                                                                                         |
|                                                                                                 |
| jouter la raison. 497. S'il peut y a-                                                           |
| Matthien XXVII. 9. expliqué. 523                                                                |
| Matthien XXVII. 52, 53. Remarques sur ce pas-                                                   |
| fage. 384.                                                                                      |
| Mazarin (la Duchesse) Histoire de sa Vie. 347                                                   |
| Magarin (la Duchesse) Histoire de sa Vie. 347<br>Mesus (l'Evêque de) Réslexions sur sa conduite |
| à l'égard de l'Archevêgue de Cambrai. 446                                                       |
| Meklembourg (le Duc de) Occupations de ce                                                       |
| Prince. 634                                                                                     |
| Melanie, remarques sur son voyage en Oriente                                                    |
| 80                                                                                              |
| Mémoires de Littérature, qui doivent s'imprimer à Trevoux.                                      |
| Memra, ce que ce mot signifie, selon les Juiss.                                                 |
| 613. &c.                                                                                        |
| Messie, les anciens Juis ont cru que ce devoit                                                  |
| être la Parole, & par conséquent une person-                                                    |
| ne                                                                                              |

| ne Divine.                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Metompsychose, on doit entendre cette Doctrine                                     |
| métaphoriquement si l'on en croit M. Dacier                                        |
| Milge, fautes de son Dictionnaire Anglois.                                         |
| Miel, comment il se forme.                                                         |
| Milton, Défense de la Vie de Milton. 223                                           |
| Mineraus, devienment plus pefans étant calci-<br>nez.                              |
| Mineurs (Fréres) leurs disputes sur leurs Habits 175. Sur oe qu'ils possédent. 176 |
| Mirandok (Jean Pic de la) accusé de diverses                                       |
| Mireir ardent, effet surprenant d'un miroir ar-                                    |
| dent. 16, 17                                                                       |
| Miffionaires de la Chine, leurs disputes sur diver-                                |
| fes pratiques. 662                                                                 |
| du Mont, Ses Mémoires Politiques, &c. 200                                          |
| Montmorency (Henri II. Duc de ) fon Histoire avec fon Abrégé.                      |
| Morale, si l'on doit la presser dans la Religion.                                  |
| 583                                                                                |
| Merales (de) Sa Lettre sur une nouvelle ma-                                        |
| chine pour élever les eaux.                                                        |
| Mayfe (Histoire de) Livre nouveau. 341. Ne                                         |
| veut pas écrire ce que Dieu lui commande d'é-                                      |
| crire, de peur de Polythéssme. 607 Mystiques, plan de leur Theologie, 439. Rése-   |
|                                                                                    |
| xions fur ce lujet. 443                                                            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |

#### ₹.

Nesterfe, un des Capitaines d'Alexandre le Grand.

Nesterias, disculpé en partie.

Nictes, il n'y a qu'un Nicetas, contre la pensée de Baronius.

Noblesse, n'est presque d'aucune usage dans un Etat.

Noblesse Pelmeise, Ses Priviléges.

O45

| Negaret (Guillaume) Ce ne fut pas lui qui e na un sousse à Boniface VIII.    | don=<br>163 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nermands, Epoque de leur arrivée en Italie.                                  |             |
| Ο.                                                                           |             |
| O Descalchi (Dom Livio) Les Polonois se quent de lui.                        | 230=<br>335 |
| Oisean des Indes, dont l'œil est d'une struct                                | ture<br>15  |
| Omphalopspiches, hérétiques, leurs sentimens.                                | 183         |
| Oraisen Dominicale, paraphrasée selon la per                                 |             |
| des Quiétiftes.                                                              | 35          |
| Oraison de simple regard des Quietiftes, ce                                  | aue         |
| c'eft.                                                                       | 31          |
|                                                                              | 441         |
| Ordre militaire de la Dame Blanche à l'écu ve                                |             |
| institué par le Maréchal de Boucieaut-                                       | 289         |
| Ordres Militaires, leur Hiftoire.                                            | 569         |
|                                                                              | 252         |
| Offe, XI, 1. expliqué.                                                       | 526         |
| Ozanam, sa methode facile pour arpenter.                                     | 460         |
| P. Agi, sa Lettre à M. l'Abbé Nicaise. 40. E                                 | lobe        |
| de cet Auteur.                                                               | 10E         |
| Palamites, anciens Hérétiques.                                               | 183         |
| Pages, leur droit fur le temporel des Rois,                                  | èm,         |
| ble établi par le Concile tenu à Rome en s                                   | 2156        |
| Réponse à cette difficulté.                                                  | 263         |
| Paraphrases Chaldaiques, Remarques sur ces P                                 | ari-        |
| phrases.                                                                     | 530         |
| Paris, différence de sa Longitude d'avec celle                               | de          |
| Breft.                                                                       | 20          |
| Parele, les Juiss l'ont confidérée, comme                                    |             |
| personne divine.                                                             | gc.         |
| Parrhasiana, de M. L. C. Extrait de ce Livre                                 | 89.         |
| Remarque de M. Rou sur un endroit de ce                                      |             |
| vre. 318. Réponse.                                                           | 326         |
| S. Pauliu, quand il a été fait Evêque de l'                                  | iole.       |
| Parties alile form of laws on Balance                                        | 82          |
| Payfane, s'ils font esclaves en Pologne.  Perses, Histoire de leur Religion. | 64a<br>60 t |
|                                                                              | idi-        |
|                                                                              | ion         |

tion de matière sensible. Philon, est véritablement l'Auteur des Livres qui portent son nom. 528. S'il a voulu parlet des. Chréciens ou des Effeniens dans son Livre de Therapeutis. 530. Ses sentimens sur la pluralité & la Trinité dans la Divinité. 605. S'il a tiré ses sentimens des Platoniciens. Philosophie, description charmante de la Philosophic. 412. Phosphere, effets surprenans d'un phosphore. Du Pin (Ellies) Sa nouvelle Bibliothéque des Auteurs Feclésiastiques. 160, 293 La Place (Josuë) Nouvelle Edition de ses Ouvrages. la Placette (de) son Traité de l'Orgueil réimpri-Platen, ses œuvres de la Traduction de M. Dacier. 412. Diverses remarques fur ce Philosophe. 413. Ses Dogmes. ibid. Les a puisez dans les écrits de Moyse. 415. Ses principes sur la Politique. 417. Sa République n'est pas chimérique. 418. Remarques sur les Traducteurs de Platon. Pleiades, les étoiles qui les forment n'observent pas toujours la même figuation entr'elles. Plomb, sa sumée fixe le Mercure, expérience sur ce fuiet. Pluralité dans la Divinité enseignée dans la Géné-Plage, quantité qu'il en tombe châque année. 26 &c. 28 Pottes er Potfie, l'usage qu'on en doit faire. Diverses pensées sur leur sujet. 91. Pourquoi la Poësie plait si fort. 92 Avantages & desavantages du Stile des Poëtes 93,94. Défauts des Poëres. 94. Ont été exclus des immunitez accordées aux Maîtres publics des autres Sciences. 95. Les Poètes Epiques n'ont écrit qu'à dessein de divertir. ibid. Pelogne (la Reine Douairière de) sa fausse politi-, que. Pe-

| Polonois, tems de leut conversion. 76. Leur                     | igno-          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| rance for la Religion                                           | ~              |
| Pouvoirs, dans la Divinité, enseignez par Ph                    | ilon .         |
| & ce qu'il entendoit par là. 606                                | 600            |
| & ce qu'il entendoit par là.  Prédicateurs, leurs défauts.  606 | , 486          |
| Prêtres, qui habitent le Mont Liban, sont                       | ma-            |
| riez, leur éloge.                                               | 540            |
| Preuves dentenses, ce que le Juge doit faire                    | dans           |
| cette occasion.                                                 | 157            |
| Pythagore, Auteurs qui ont écrit sa vie, re                     | mar-           |
| ques sur ce sujet 648. On ne sait rien de                       | cer-           |
| tain de son Huttoire.                                           | 660            |
| Pythagericiens, se reconcilioient avant le con                  | acher          |
| du Soleii.                                                      | 569            |
| Q.                                                              | •              |
| Uestions différentes for les devoirs d'un                       | Jugo,          |
|                                                                 |                |
| Quiétisme, Dialogues de M. de la Bruyére                        | lur le         |
| Quietilme. Ce que c'eft.                                        | 443            |
| Quietistes, explication de leurs opinions.                      | 30             |
| Quiétifles ou Hésicasses, anciens Hérétiques.                   | 183            |
| R.                                                              |                |
| R Eligien, on croit faussement qu'elle n'est                    | faite          |
| que pour confoler les hommes.                                   | 582            |
| Reminiscence (la Doctrine de la) sur quoi elle                  | <b>étoit</b>   |
| fondée.<br>Represent, si l'on peut défirer leur damna           | .419           |
| Represent, it fon peut denrer leur damna                        |                |
| Pelitentien annhier incommunit des Obertei                      | 445            |
| Restitution, combien inconnuë des Chrétiens.                    | 582            |
| Résurrection, si elle se fera dans le même o                    | orps.          |
| Richelien (le Cardinal de) fut la seule cause                   | , 484          |
| mort du Duc de Montmorency.                                     | de la          |
| Rickel (Denis) fon opinion fur les Ames du P                    | 686            |
| toire.                                                          |                |
| Rittangelius Son Livre de la vérité de la Rel                   | 311            |
| Chrétienne. 211. Qui il étoit.                                  |                |
| Romains, leurs diverses manières de manger à t                  | 212            |
|                                                                 |                |
| Res, fa remarque fur un endroit du Parrhaj                      | 138            |
| 318. Réponte de l'Auteur du Parrhasiana.                        | 14 <b>74</b> , |
|                                                                 | R#-            |
| 8.                                                              | A-M-           |

| S. Rapert a premier Evêque de Saltzbourg, quand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| il alla en Baytere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duffie seme de leur convertion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referic (Paix de) Actes & Memories des Negocia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tions de cette Paix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S Acrifices, les Egyptiens furent les premiers qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mencement que de simples herbes. 145. Quand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| on commença de facsifier des hommes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saints & Saintete, tirres d'honnerete que les Ec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cléfiaftiques se donnoient & que les sécles sui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vans ont pris à la rigueur. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samaritains, croyoient la pluralité dans fa Divi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saute, l'ordonnance de jeuner ce jour la , n'é-<br>toit pas d'obligation pour les Laïques dans le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sang des veines & des artéres dans certains a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d'ou procede la difference.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Catala ( la Maiton de ) Doutquot ene le jette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ti In Darri dii Prince de Coulle 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o traine il v a encore piuneurs dallitaus dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gerre life, qui font fauvages. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cette Isle, qui sont sauvages.  Satellite de Jupiter, leurs Eclipses sott propres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| à corriger les Longirudes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catalitie de Inbites ; le bremier ; ion veriencie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satellites de Saturde; Bouvezux decouvezes. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 manualles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C (   Lange   Lang     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaddand (Jean) Inquiliseur, a fait brûler ples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ficurs Héréciques & pourquoi.  Schonebetek (Adrien) Son Histoire des Ordru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schooletick (Adrien ) Son timone was course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Militaires. Scission de Pelegne, Histoire de cette Scission, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Defendue à Paris. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Défendue à Paris.  Sees, Entrait de lou Traité de la vie Chrétienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scott, Estate de los santes de la final de |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Septants (la Version des) conjectures de L<br>foote sur cette version.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Servacius, Il y a eu deux Saints de ce nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124           |
| I EVECUE DE LONGTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41            |
| Siècle quatorzième de l'Eglise, portrait de ce Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | écle.         |
| Şiri (Vittorio) s'il s'eft troppé fur le team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16E           |
| la nalliance du Koi de France Louis VIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1R          |
| Secimiens, qui ont loutenu que Jelus-Christne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de-           |
| NOIL bas erie adorei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6191          |
| Socrate, ce qu'étoit son esprit familier.<br>Soleil, son véritable éloignement de la Terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425           |
| Solutaire, espèce d'Oissau de l'Isse de Bourl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 3°<br>50174 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600           |
| Sources de la Couraption, Traité sur ce sujet. Quelles sour ces sources.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5774          |
| Serversian, no font que les Tutents & les Dé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | occ∢<br>fer≃  |
| ridurs des piens de leurs luiets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | נעו           |
| Stillingfiert (Evêque de Worcetter) Histoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de            |
| seddeis, raisons de leur mauvais Succès dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 483           |
| Frune Duckie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 <b>6</b>   |
| Superstitieux, ion caractére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 423           |
| Sarate, Description de sette Ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540;          |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 436           |
| Telemaque, les aventures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198           |
| Tomph (Guillaume) les Lettres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 457           |
| Templiers, Institution de leur ordre; s'ils fur justement ou injustement condamnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164           |
| Terre, tentimens différens fur la figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.0           |
| Tetrarchie de Bavière, quelle année elle fut étab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العناد        |
| Théologie Myssique, Plan de cette Théologie. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54            |
| Kenexions fur co. lunet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139•<br>443'. |
| Theologiens, plaintes fur leur conduite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c Re          |
| Tostat (Alphonse) a fait un nombre prodigi<br>de Livres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cuX:          |
| and the second s | 310<br>Di-    |
| veries remarques lur ces Traditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rzck          |
| Traité Hiltorique de la Théologie Mystique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 408           |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tre-          |

### TABLE DES MATIERES.

| Treion (le Chevaller de) lett le Carullai Maz   |      |
|-------------------------------------------------|------|
|                                                 | 643  |
|                                                 | 608  |
| la Tyrannic déconverte, Livre nouveau public    |      |
| Angleterre,                                     | 222  |
| ·                                               |      |
| Thise, est un véritable état Monarchique.       | 169  |
| Vertus diftinguées en leurs espèces & en        | quoi |
| elles confistent.                               | 559  |
| Vichterpus, a été le premier Evêque de Ratisbot | me.  |
|                                                 | 53   |
| Vigilantius, remarques sur cet Hérésiarque.     | 79   |
| Vigile, Histoire de ce Pape, remarques sur      | fon  |
|                                                 | 254  |
| Vin, interdit aux Dames Romaines.               | 144  |
| Vipére, en quoi proprement confiste son venin.  | 27   |
| Firgile, s'il a distingué l'esprit d'avec le co | ros, |
|                                                 | 511  |
|                                                 | 178  |
|                                                 | des  |
| Quiétistes sur ce sujet.                        | 38   |
|                                                 | 214  |
|                                                 | 64   |
|                                                 | 639  |
| Vaide, expériences diverses faites dans le vui  |      |
| value, experiences divertes faires dans le val  | 24   |
| <b>V.</b>                                       | -7   |
| Alden, ou Thomas Waldenfis, eft la fou          | me   |
| où les Controversiftes ont puisé leurs          | mi.  |
|                                                 |      |
|                                                 | 310  |
|                                                 | 117  |
|                                                 | 111  |
| Wielef, ses sentimens produisirent deux b       | 023  |
| effets. 294. Quels ils éroient.                 | 13   |
| S. Wilfrid (Eveque d'Yore) véritable année      |      |
| fon facre.                                      | रु०  |
| Worcester (l'Evêque de) Son Livre sur la Vie    |      |
|                                                 | 547  |
| Y.                                              |      |
| Y Voire, s'amolit comme la corne.               | 21   |

Fin de la Table Alphabetique.